Program weeking

्रीसम्बद्धाः स्थापन

(515<u>-</u>1

**●** :=--::

. . . . . .

'E. -

18 2 7

Primarous 16

## Polémique autour du projet de lignette pour les étrangere

in Entrerentiet beige a gut. . . . Service is basin 10 appli, was the conathus d'imposes une tare will and recognize the supports reason is remine des autoes en Brigapet & Monde du en - Cette Birlieren - Qui राष्ट्रकार इसके बहुमानकारण के कि अन्तर स्थान ne par in l'affendent - a line ile de tres tiers nations च इंग्लिश केर क्रिका स्थाप and in Carrier and

The section of the se White man tenter eter or the training in company to the first terminal to the first terminal term -೬ ಗಣಕತಿಯಾಗು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಚಿತ್ರ or to the first time the second of the ## TETT TERMS 连接的 (\$ ## History) 。 a. Brance Bringen, Gerne ETT - HE HAM HERMEN THE SEC. ನ ಆ ಡೌಗಿಕಾರಿಸಿದ್ದಾನ್ ಆರ್ವಿಕಾನಿಸಿದ್ದೇಕ and the stage of the distance of the con-್ರಿಗ್ ಉಂಟ್ರಾಕ್ **ಘಟ್ಟಿಕ** ಕರ್ಮಿತ್ರಾಗಿ Francisco de la gelegación.

militarium bestehnen bei ein

The second secon

A - A Court of the Court of the

en field ette den der der ber

s do porc urs bretons

 $|\psi(A)|_{L^{2}(\mathbb{R}^{n})} = 2 \frac{1}{n} \frac{1}{n} \frac{1}{n} |\psi(A)|_{L^{2}(\mathbb{R}^{n})} + \frac{1}$ े कि कि के विदेशको का स्थान के हैं है । कि अपने असी BENDOMERANG LOGIN AND LOGIC and then by Replace as games of Markette Services and the services ###:### सम्बद्धाः १ हमा<u>न</u>् The state of the Same sa en desen energe al. FITTING STATE

S STATES STATES AND AND Brick Priedragher in the Comment ক ক্ষেত্ৰ : শিক্ষাইনিকিল ক্ৰুণ্ড ক্ষেত্ৰ : <sub>নিক্ষাৰ</sub> was referred and an all the So and december for the property of the second را المنظم المن The state of the s ون الإيجازية خريط بد الدائلة بالك المراز فين الداحد معاميع الأمادي والمصورة FROM SANTAGES 1200 1200 1200 100 200

tan manani ili distributioni, dell'anti-

医斯氏亚氏试验 海海 医多种性病 Carlotte Car and the second of the professional Same a manage realisting appropriate to Est de la maioritaire conse जा अरुक्त होता कु<mark>ळ्ळाचेत्र</mark> । अस्त 174 to 1941 - 1942 to 1944 to 🎘 🖟 😅 💮 👾 💮 💮 li degra Action measures (40). Mary to a series AND THE PERSONS

e in the manage in the day. That is the first that the **学習に 編出 といこ 「編集 こ ま** the sometime and con-要求的意义 医红色 医二进物学 海体的 一音 医多叶点 index communication in the com enter a <del>gra</del>n en an ta situa ya yasan المناونين عبقو مود جاء الألا Frank Franklich bereicht ge-Berth Grant Art of North # 150 July 30 800 医多种性 化二苯基苯酚 医皮肤 ¥ } spær i⇔ ja<del>jan, ja</del> ja





NI JOURNAL

**建一种 多数的的** 60 10 10 TEMOND!

QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE - Nº 13232 - 4,50 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- VENDREDI 14 AOUT 1987

La «faillite» de la politique de vente d'armes à l'Iran

# Le président Reagan a fait son «mea culpa»

## Une page tournée ?

**E**n tirant les leçons de l'« frangate », le président Reagan a voulu tourner la page sur l'épisode le plus pénible de son séjour à la Maison Blanche. Pouvait-il faire autrement que d'assumer les responsabllités propres au chef de l'exécutif? Ce n'est qu'à ce prix qu'un minimum de confiance pouvait être rétabli dans une opinion publique qui a clairement douté

Mais cette démarche s'accompagne d'un double aveu. Il y a eu erreur de jugement, d'abord, dans les tentatives d'ouverture entreprises en direction de l'iran ; il y a eu ignorance, ensuite, de l'usage qui était fait, au profit des « contras », des fonds en provenance de Téhéran. Bref, le président s'est non seulement trompé, mais il ne contrôlait pas l'administration qui agissait en son nom. Pour ne rien dire de la désinvolture avec laquelle étaient traitées les institutions... La déposition du lieutenant-colonel North en dit long à cet égard sur l'état d'esprit qui régnait à certains

affirmer, dans ces conditions, que le président Reagan sort grandi de ce « mea culpa ». Encore moins, malgré son désir, que - un trait ainsi tiré sur le scandale, -- les dix-sept mois qui lui restent à la présidence s'annoncent comme « productifs et prospères ». Le seul projet qui semble actuellement sur le point d'aboutir est celui d'un accord avec l'URSS sur l'élimination des missiles nucléaires de portée intermédiaire. Accord historique. certes, s'il est effectivement conclu, mais qui ne peut faire oublier le flou, les incertitudes qui entourent d'autres aspects de la politique extérieure des

S'agissant des conflits régioneux les plus chauds, Washington donne le sentiment de n'agir qu'au jour le jour, sans perspectives stratégiques. Dans le Golfe à l'égard de l'Iran, comme au Proche-Orient, les Etats-Unis peuvent-ils prétendre, maigré leur puissance, agir en maîtres du jeu ? Et leur obstination à tenir l'URSS à l'écart de catte ancienne chasse gardée de l'Amérique peut-elle tenir lieu de politique à long terme ?

· **E**n Amérique centrale même, l'attitude de l'administration américaine est pour le moins ambigué. Le président Reagan n'améliore guère sa crédibilité quand il exprime d'un même souffle son attachemnt å la cause des « contras » antisandinistes et son soutien à l'accord de Guatemala sur le Nicaragua conclu entre les cinq chefs d'État d'Amérique centrale.

Le problème est que le système américain ne peut fonctionner efficacement sans un prési-Gent «en ordre de marche». Ⅱ n'est pas sûr que ce soit le cas

Le plan de paix en Amérique centrale Le président du Nicaragua en visite à Cuba

Page 6

Le président Ronald Reagan a prononcé, le mercredi l 2 août, une allocution télévisée au cours de laquelle il est revenu sur le scandale de l'. Irangate». Le chef de l'Etat a fait, à cette occasion, son « mea culpa » en revendiquant ce qu'il a appelé « une erreur » à propos de la vente d'armes à l'Iran.



Lire page 6 l'article d'Henri Pierre Décisions de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre

# Nouvelles solutions proposées à l'endettement du tiers-monde

La Réserve fédérale américaine a annoncé, le mercredi 12 août à Washington, des mesures destinées à faciliter la conversion par les banques de leurs créances sur les pays endettés en prises de participation dans le capital d'entreprises de ces nations.

La Banque d'Angleterre a publié, le même jour, à Londres, des instructions pour la constitution par les banques de provisions sur créances douteuses. Les banques centrales cherchent ainsi à faciliter la résolution du problème de l'insolvabilité de nombreux pays du tiers-monde.

Il y a cinq ans, à la mi-août 1982, avec la crise mexicaine, le krach financier mondial menaçait. Les autorités monétaires et financières des grands pays sont depuis à la recherche de mesures permettant de surmonter le pro-blème permanent de la dette du tiers-monde, qui dépasse 1000 milliards de dollars.

En mai dernier, la Citicorp, première banque américaine, annonçait la constitution de 3 milliards de dollars de provision sur ses prêts aux pays en développement. Cette décision traduisait un changement d'attitude des grandes banques outre-Atlantique et déclenchait un mouvement général : d'autres banques américaines, puis canadiennes et britanniques allaient suivre. Les banquiers, qui jusqu'alors limitaient leur action à réclamer le remboursement de leurs créances, acceptaient de rechercher de nouvelles

constitution de provisions pour pertes, la vente d'actifs et la conversion de dette en titres de

participation dans des entreprises. Les mesures annoncées par la Réserve Fédérale (la Fed) à Washington et par la Banque d'Angleterre à Londres indiquent que les banques centrales sontiennent officiellement cette nouvelle

A Londres, la Banque d'Angleterre a annoncé mercredi qu'elle avait envoyé à une centaine de banques britanniques des instructions pour la constitution de provisions sur les prêts aux pays en développement (au secteur privé comme aux Etats). Il faut rappeler que les quatre principales banques anglaises (NatWest, Midland, Lloyds et Barclays) avaient déià annoncé leur intention de provisionner leurs prêts au tiersmonde à une hauteur de près de 3 milliards de livres cette année. Des recommandations en faveur de la constitution de provisions ont déjà été transmises aux banse an Canada Trois pistes étaient ouvertes : la Pays-Bas et aux Etats-Unis.

> ERIK IZRAELEWICZ. (Lire la suite page 22.)

### La surpopulation en Chine

Pékin veut réduire le nombre d'enfants handicapés et élever la « qualité de la nation ». PAGE 15

### Le marché noir des radios privées

Malgré la loi, les fréquences se vendent très cher.

#### Faut-il «fermer» Venise?

L'afflux de touristes inquiète les autorités mais les policiers déposent leurs casquettes. PAGE 4

### Tension maritime franco-algérienne

Alger va dénoncer l'accord sur le trafic qui le lie à Paris depuis 1967. PAGE 24

### Querelle sur les statistiques de l'emploi

Les effectifs salariés ont – au mieux – stagné en 1986. PAGE 21

### La prévention des incendies de forêts

Des « casques verts » contestés. PAGE 15

#### L'avenir de la haute couture

L'anachronisme d'un art de plus en plus gratuit. PAGE 16

Le sommaire complet se trouve page 24

#### Terrorisme et pouvoir économico-social

## métamorphose des nationalistes corses

M. Michel Raynaud, procu-reur de la République de Paris, et M. Alain Marsaud, chef de la 14° section du parquet de Paris chargée des affaires de terrorisme, se sont rendus. le mardi 11 et le mercredi 12 août, à Ajaccio puis à Bastia, pour étudier les moyens d'améliorer la coordination de l'enquête sur l'embuscade qui a coûté la vie au gendarme Guy Aznar. Ce déplacement a été notamment motivé par les réserves dont le début de 'enquête a été l'objet.

BASTIA de notre envoyé spécial

L'omertà a bon dos. Cette fameuse loi du silence dont on se demande depuis des mois si elle

**Un procès** 

pour l'histoire

40 pages - 25 F

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

M, 1543 8707

appartient ou non à la tradition corse pourrait bien n'être qu'un écran de fumée. Une voie sans issue, pour qui cherche à comprendre où le gouvernement, les élus insulaires et les commentateurs risquent d'épuiser un débat

Les Corses le savent; certains, en secret, le confient avec d'infinies précautions : si l'île se tait, si une chappe de plomb paraît étouffer bien des lucidités sur les problèmes du terrorisme et empêcher plus généralement la Corse de trouver sa sérénité, ce n'est certainement pas en vertu d'une règle ancestrale, d'un quelconque code de l'honneur puisé dans les racines d'une ombrageuse fierté méditerranéenne. Les Corses,

comme les autres, sont tout à fait capables d'aveux. Ils savent briser n'importe quel silence si cela les arrange ou leur est imposé par la nécessité. Aucune loi non écrite ne résiste, ici comme ailleurs, à la vengeance, à l'envie ou à l'intérêt. Non, si la Corse se tait, c'est plus sûrement parce qu'elle a peur.

Pas une peur panique, celle de l'assassinat qui peut encore se combattre par des représailles, ni celle, jusqu'à présent réservée aux continentaux, du plasticage nocturne. Plutôt une peur rampante plus insidieuse, plus quotidienne. faite de mille craintes minuscules mises bout à bout.

> PHILIPPE BOGGIO. (Lire la suite page 8.)

## Le Monde

#### Enquête sur la bande dessinée

Le « neuvième art » est aujourd'hui un genre reconnu. Pourtant, les rumeurs vont bon train dans le petit monde des éditeurs de BD. « Nous avons connu dix années extraordinaires. Cette époque se termine », constate l'un d'entre eux. Disparitions, absorptions, des gestionnaires plus que des artisans passionnés...

- Lettres étrangères : Antonio Pizzuto, grand écrivain... et policier; réveries japonaises,
- Histoire : Louis II de Bavière, roi «bouffon et martyr .; les Borgia, princes des arts et du crime.

Pages 9 à 14

Concordances des temps «La Garçonne» et le «Gai pied»

Le «libéralisme» en question aux Etats-Unis

# Le revers de la déréglementation

par Bruno Dethomas

La déréglementation, vaste mouvement parti des Etats-Unis dans les années 70, est en train de s'essouffler dans son berceau même. Son principe était simple: il reposait sur l'idée que le plus grand mal dont souffraient les économies était un excès de réglementation: moins les autorités interviendraient, mieux se porteraient les entreprises et, par ricochet, les consommateurs.

Ce postulat reaganien - posé pourtant en partie sous la prési-dence de Jimmy Carter – devait engendrer une série de dispositions de libéralisation à partir de 1977: le fret aérien, l'aviation civile, le gaz naturel puis, sous la présidence de M. Reagan, la télévision par cable, les institutions de dépôt, les transports routiers,

suivis du pétrole, de l'industrie automobile (normes antipollution), des radios et des conditions de prêt des banques. Dans le même temps, sous la pression du pouvoir judiciaire et au nom de la loi anti-trust, le secteur des télécommunications était lui aussi « déréglementé ».

Or aujourd'hui, pour ne prendre que quelques exemples, on voit le Congrès passer une loi bancaire - que le président a signée le 10 août - qui - reréglemente certaines activités financières. vient au secours d'entreprises en faillite et accroît la protection des consommateurs. Les incidents et les protestations que la déréglementation provoque sont si nombreux en matière de transports aériens que l'on voit mal le législateur rester longtemps impassible.

cette mode comme un échec global de la politique mise en œuvre par le président Reagan : si la déréglementation était destinée à renforcer le tissu industriel et la compétitivité des entreprises américaines, elle n'a pas fait jusqu'à présent la preuve de son efficacité depuis dix ans qu'elle a éte lancée, le déficit extérieur des Etats-Unis étant là pour le souligner. Le sentiment d'une concurrence déloyale, notamment de la part des pays d'Asie, a sans doute aussi joué contre cette volonté de concurrence à tout va. N'a-t-on pas vu certains dirigeants de l'industrie automobile, comme Lee Iacocca, réclamer de nouvelles règles pour protéger le marché américain?

On peut interpréter le déclin de

(Lire la suite page 21.)

PRIX DE VENTE A L'ETRANGER; Algérie, 3 DA; Marce, 4,20 dk.; Tunisle, 525 m.; Allemagne, 1,80 DM; Autriche, 17 sch.; Balgique, 30 fr.; Canada, 1,75 \$; Côte-d'Ivoire, 315 F CFA; Danemark, 9 kr.; Espagne, 145 pos.; G.B., 55 p.; Grèce, 140 dr.; Intende, 85 p.; Italie, 1 700 L.; Libye, 0,400 DL; Luxembourg, 30 f.; Norvège, 10,50 kr.; Paya-Bas, 2 fl.; Portugel, 110 sec.; Sénégai, 335 F CFA; Suède, 11,50 cs.; Suisse, 1,80 f.; USA, 1,50 \$; USA (West Coast), 1,75 \$.

# Concordances des temps

Chroniques sur l'actualité du passé

# « La Garçonne » et le « Gai Pied »

En juillet 1921, Victor Margueritte publie « la Garconne ». Le roman scandalise la bonne société. Son auteur, radié de la Légion d'honneur, aurait pu figurer au « musée des horreurs » cher à M. Charles Pasqua.

par Jean-Noël Jeanneney

■'ÉTAT et ses censures : les initiatives prises par le gouvernement de M. Jacques Chirac, par son ministre de l'intérieur, M. Charles Pasqua, par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, M. Dominique Latournerie, en mars et avril 1987. redonnent actualité à la question. En rafale, diverses mesures affirment la volonté de surveiller livres et publications avec une rigueur nouvelle et de le faire savoir haut et fort. Le zèle de la gendarmerie fait livrer au bûcher de Fahrenheit 451 les exemplaires d'un ouvrage dont le tribunal de Paris a condamné certains passages, l'Agent noir, de Laurent Gally.

Dans le même temps, le gouverne ment brandit la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. Le 9 mars, les éditions POL, réputées sur la place pour leur action courageuse au service de la littérature « difficile », reçoivent de M. Latournerie une lettre menaçante leur signifiant que le roman de Mathieu Lindon. Prince et Léonardours, paraît tomber sous le coup de cette même loi et les somme de s'en expliquer. Quelques jours plus tard, Gai Pied Hebdo, • journal homosexuel d'informations politiques et générales », est gratifié d'une missive semblable - chacun sachant que, pour une publication, l'application stricte de la loi vaut condamnation à à 33 %, le journal est interdit à la vente aux mineurs et à la publicité par voie d'affiches, les NMPP ne peuvent plus le distribuer).

A la fin du mois d'avril, le ministre de l'intérieur et M. Latournerie organisent une exposition réservée aux parlementaires, aux journalistes et aux associations de parents d'élèves, où ils étalent les stupres de la presse jugée par eux scandaleuse (mélangeant d'ailleurs des publications françaises ayant pignon sur rue et d'autres, étrangères, qui ont été introduites sous le manteau).

La recherche des précédents (qui pèsent d'ailleurs sur les mémoires des protagonistes) est ici presque trop facile. Il faut choisir, écarter les cas qui remontent aux régimes autoritaires du dix-neuvième siècle ou à Vichy. Car ce sont les embarras d'une démocratie dans ces affaires qui valent sourtout d'être considérés. L'affaire de la Garconne, en 1922-1923, est typique parce qu'elle survint sous un régime républicain, où les libertés publiques étaient dans l'ensemble convenablement établies, mais au temps d'un gouvernement de droite installé depuis peu et qui souhaitait, lui aussi, donner des gages, dans son camp, aux croisés de la pudeur conquérante.

Le 5 décembre 1922, Victor Margueritte, cinquante-six ans, auteur à succès, commandeur de la Légion d'honneur, est déféré devant une commission d'enquête constituée par le conseil de l'ordre. Son crime ? « S'être rendu coupable d'actes de nature à porter atteinte à son honneur. » Mais encore? Il s'agit de la publication, au mois de juillet précédent, d'un roman intitulé la Garconne. L'écrivain refuse avec hauteur d'obtempérer à la convocation. Et le 2 janvier 1923, le président de la République, Alexandre Millerand, le garde des sceaux, Maurice Colrat, et le général Dubail, grand chancelier de l'ordre, signent le décret radiant Victor Margueritte de la Légion d'honneur. On est sous le règne de la Chambre de droite « bleu horizon », dont l'élection a suivi la victoire du 11 novembre (1).

L'honneur perdu de Victor Margueritte... . A-t-on idee d'une chose pareille? s'écrie Courteline. Radié pour faute contre l'honneur! Margueritte aurait forcé une serrure ou fait le coup du père François, on n'en dirait pas davantage... (2). »

Ce roman, jugé scandaleux, peint l'histoire d'une jeune sille de la bour-

geoisie parisienne qui décide un beau jour de vivre « comme un garçon ». Son milieu est celui des profiteurs de guerre, superficiel et clinquant. Les protagonistes s'y épuisent à la recherche éperdue de sensations médites, parmi les gloussements des « demi-vierges ». Prise dans ce « microcosme représentatif de la pourriture contemporaine : (comme dit solennellement Margueritte dans sa préface), Monique Lerbier a su préserver sa droiture, son mépris aussi pour les « vicieuses » qui l'entourent. Las! Voici que, à la veille de ses noces, elle découvre que son fiancé, à qui elle vient de « donner ingénument sa virginité », la trompe d'avance, en quelque que le mariage a été combiné avec le père de la jeune fille au service d'intérêts sordides. Blessée « jusqu'à l'âme », Monique Lerbier entre en e dissidence », « livre son corps » le même soir à un inconnu et, d'un seul élan, choisit de « jeter sa gourme ».

Matériellement indépendante grâce au magasin d'antiquités qu'elle a créé, elle multiplie les expériences », fume l'opium et va jusqu'à conduire ellemême sa propre voiture... Frénésie! Elie n'y trouve pas le bonheur - cherchant en vain à se faire faire un enfant par des amants-étalons - et elle se « fane » peu à peu, jusqu'au jour où elle accède enfin à la sérénité (happy end!) bonnête et chevaleresque, qui approuve son vœu d'égalité entre les sexes. Ainsi l'auteur rejoint-il in fine (la référence est explicite) les thèses que Léon Blum avait exposées dans son fameux livre Du mariage, publié en 1907, où il expliquait, à l'indignation des milieux bienpensants, qu'une union heureuse exi-geait que l'épouse est d'abord « mené sa vie de garçon ».

Le succès du roman est éclatant. Le titre fait florès. La coiffure « à la garconne » - cheveux courts et nuoue rasée - est baptisée. Quatre jours après la mise en place du livre, au début de juillet, vingt mille exemplaires sont vendus; en août, il s'en écoule dix mille par semaine, avec l'appui d'une publicité tonitruante; la barre de cent cinquante mille exemplaires est atteinte à la mi-septembre et, le scandale aidant, celle des trois cent mille à la fin de l'année, au moment de la radiation de l'auteur de la Légion d'honneur, le million d'exemplaires en 1929. En supposant que chaque exemplaire ait été lu par trois à cinq lecteurs, on peut calcu-ler avec Anne-Marie Sohn, qui a étudié le retentissement de l'affaire dans l'opinion, que la Garçonne a touché un public couvrant de 12 % à 25 % de la population adulte (3).

AU jeu des rapprochements, la pre-mière donnée qui saute aux yeux, en 1922 comme en 1987, c'est la balourdise de l'Etat républicain quand il s'avise de s'engager sur ce terrain-là et intervient avec la volonté de faire un

Il y a d'abord la probabilité, sinon la certitude, d'être plus tard rétrospectivement démenti par l'évolution des mentalités, et l'inconvénient est aggravé quand la postérité reconnaît (je ne parle pas de la Garçonne ...) la valeur littéraire de l'ouvrage fusiblé.

Il faut dire que les magistrats et les policiers ne sont guère armés - à supposer que quiconque le soit jamais - pour trancher à bon escient en ces matières. Anatole France volant au secours de Margueritte interpelle ainsi le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, le 22 décembre 1922 : · Abstenez-vous, dans une affaire qui passe infiniment votre compétence! Craignez de censurer le talent! C'est ce que fit, à l'endroit de Gustave Flaubert, M. Pinard, qui passait pour homme d'esprit et honnête magistrat, et dont la mémoire reste à jamais ridicule. Et comme en écho, inquiet, M. Latourne-rie supplie, en avril 1987, qu'on ne lui fasse pas « le coup de Madame Bovary .. se hatant d'affirmer : « Nous sommes d'une immense modestie devant l'œuvre de l'esprit, même quand elle est étonnante... (4).»

Personne ne songe à situer au niveau de Flanbert les publications périodiques visées par M. Pasqua et ses fonctionnaires. Mais le ridicule dont parle Anatole France, voilà bien l'ennemi! M. Charles Pasqua l'éprouva probablement puisque huit jours après la lettre de son ministère aux éditions POL il leur fit savoir qu'elles pouvaient considérer ce document comme nui et non avenu... En 1922, Louis Barthon, garde des sceaux et bibliophile notoire (il devait avoir dans sa collection l'exemplaire censuré des Fleurs du mal), réagit de la même façon. Quand il apprit que la justice, saisie par la Ligne des pères de familles nombreuses du général de Castelnau, s'apprêtait à faire saisir la Garçonne, il intervint aussitôt pour faire cesser les poursuites. Son successeur, Maurice Colrat, fut moins prudent (il faut dire qu'il avait déclaré iadis, ieune avocat, dans son discours de aimantation l'un vers l'autre », où les seins des femmes sont de « beaux fruits .. où les lèvres sont toujours goulues et où les chairs « tressaillent »... Non, ce qui paraît insupportable, c'est l'antisémitisme « ordinaire » qui court dans ces pages, quand y passe le baron Jean Plombino, baron du pape, « champignon vénéneux de la guerre ». « pachyderme à peau moite », dont, à la pensée de séduire la « bédide » Monique Lerbier, « la lippe pendante s'humecte ». Tandis que la jeune semme elle-même évoque « le juif à l'affut avec sa gueule d'hippopotame »... ce juif qui « bave la peur d'être rabroué, et sous sa servilité l'espoir quand même, sournois et persistant, du multimillionnaire pour qui finalement tout s'achète... », etc. (pp. 28, 98 et 158).

Or voilà bien ce qui, à nos yeux d'aujourd'hui, devrait être sanctionné à supposer que cela soit le moyen le plus sûr de lutter contre l'ignominie. Mais de cet aspect du livre, en 1922, le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur se désintéresse tout à fait.

Donc l'auteur peut organiser sa désense sur le terrain qu'il choisit. Il commence par appeler à l'aide, sans



Victor Margueritte, par Barrère

secrétaire de la conférence du stage : « Nous sommes en train d'avoir une législation pleine de mansuétude pour tous les détraqués, pour tous les anormaux, pour tous les malades, et, sous prétexte de ne laisser personne au bord des chemins, on retarde toute la troupe des valides vers la route du *progrès...* (5). »

Concédons cependant que s'en tenir à une position de joyeuse ironie devant les censeurs aux grands ciscaux et aux gros sabots est un peu facile. M. Jack Lang lui-même, à l'occasion de l'« exposition de l'horrible » organisée par MM. Pasqua et Latournerie, observe, entre quelques éclats de rire, qu'il peut y avoir incertitude sur la frontière séparant « la pornographie et l'atteinte de la dignité de l'homme (6) ». Il ne s'agit pas seulement de la protection des enfants : après tout, la propagande raciste est aussi condamnée par la loi, et la gauche se réjouit des poursuites que celle-ci autorise et des protections qu'elle crée.

E n'écris pas cela par hasard. Ce qui soulève le cœur aujourd'hui, dans la Garçonne, ce ne sont pas les . hardiesses d'expression », comme dit la réclame » publiée par l'éditeur Flammarion, ce ne sont pas les e exhalaisons délétères qui s'échappent de cette sentine pornographique ., comme l'écrit dans l'Œuvre Gustave Têry (le bon apôtre! lui-même auteur jaloux d'une pièce «scabreuse» sur l'amour libre, les Fruits défendus, qui est jouée au même moment sans succès). Vues d'aujourd'hui, ces descriptions de « débauche » frappent surtout par la convention du vocabulaire et des situations, où des personnages mécaniques de roman-photo s'agitent dans des situations convenues, où les corps des amants sont poussés par une « irrésistible

souci excessif de modestie, les plus grands auteurs ; dans sa préface pour le 150º mille de la Garçonne, il se compare sans ciller à Flaubert et à Zola persécutés. Puis il ajoute à peu près : ce que vous voulez briser, messieurs les censeurs, c'est le miroir que vous tend la littérature parce que vous ne supportez pas la fidélité du reflet : - La crudité de ma manière, qu'elle soit de la photo-graphie ou de l'art, je maintiens qu'elle demeure d'un et même de plusieurs tons en dessous de la vérité! . A quoi Anatole France fait écho: « Les maux immesurés d'une longue guerre avaient produit des mœurs abominables que le moraliste devait peindre (...). Est-ce donc à Juvénal qu'il faut reprocher les fureurs de Messaline? »

Or l'Etat républicain ressent forcément cette gêne et le parti de l'ordre moral, du coup, est contraint d'attaquer par un détour. Il y a toujours chez lui un côté « C'est à vous que je parle, ma sœur ». Ce n'est pas à l'homosexualité de Gai Pied que MM. Pasqua et Latournerie s'en prennent (l'évocation dégoûtée des « sodomites », c'est bon pour M. Le Pen!), mais à ses petites annonces, périlleuses pour l'enfance. Ce n'est pas au «féminisme» de Victor Margueritte que s'attaque le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, ou encore aux doctrines du « pacifisme intégral » qu'il défendra jusqu'à la guerre suivante, c'est à sa pornogra-

Ce que dessine le scandale, c'est la frontière entre ce qu'une société, à un moment donné, supporte et ce qu'elle ne

> Demain : payer les députés...

supporte pas d'entendre. Quand la Société des gens de lettres, pour justifier son relus de soutenir son ancien vice-président, explique, à la fin de 1922, qu'il s'agit là d'un a problème social et non littéraire (7) », elle n'a pas tout à fait tort dans son argument (sinon dans la consequence qu'elle en tire). La société établie s'est vengée! », s'écrie le Canard enchaîné, une des rares publications qui soutinrent franchement Victor Margueritte dans cette tempête des encriers : la formule est sommaire, mais il est vrai qu'il existe, à chaque époque, dans les mentalités moyennes, un niveau du supportable. « J'ai reculé d'horreur ! », s'écrie le critique Paul Souday dans le Temps, tandis qu'Edouard Bailby, dans l'Intransigeant, écrit qu'- après tout, Margueritte, en acceptant la cravate de la Légion d'honneur, a paru par là vouloir se soumettre aux règles générales de bienséance sociale que comporte sa distinction: s'il ne voulait pas accepter cette sujétion, il n'avait qu'à garder sa

ES deux principaux attendus du décret signé par le président de la République Millerand sont révélateurs :

boutonnière vierge (8) ».

· Attendu que (...) le mol fait par ce livre au bon renom et à l'influence de la France à l'étranger rend nécessaire une sanction sévère de la faute relevée à la charge de ce légionnaire... 🕨

La Garçonne est traduit dans donze langues européennes et certains postes diplomatiques s'inquietent du parti qu'en tireraient nos adversaires. En Allemagne, le roman se vendrait à moi-tié prix sous une bande annonçant · Etude sur la jeune sille française -, tandis que la propagande de Berlin aurait fait tirer à des milliers d'exemplaires des « morceaux choisis » - les passages les plus «scabreux», - en insistant sur le caractère représentatif de l'auteur, commandeur de la Légion d'honneus, « cet ordre de chevalerie fondé par Napoléon I (9) ».

Or, se mirant dans le regard des autres, un pays supporte plus mal encore les débordements hors des limites qui sont assignées par l'esprit du

Et voici le second attendu:

« Attendu que [Victor Margneritte] ne saurait invoquer en sa faveur une préoccupation d'art désintéressée, car la réclame si active, si attendue et si particulièrement suggestive dont le livre a fait l'objet atteste que sa préoccupation dominante était le profit pécuniaire... »

Traduisez: l'art débridé est moins impie dans les mansardes. Le succès social dont témoigne l'argent gagné aggrave le cas - l'honorabilité que l'auteur s'est acquise accentuant la gravité de l'impair fait aux bonnes mœurs.

Fils d'un général qui fut un héros de la guerre de 1870 et y laissa sa vie, luimême ancien officier, Victor Margueritte choque davantage. Au même moment, Léon Daudet, député royaliste d'Action française, rend implicitement hommage à cette vérité sous-jacente. lorsque le cardinal Dubois, archevêque de Paris, lance ses foudres contre son dernier roman, l'Entremetteuse, en même temps que contre la Garçonne. Et, de fait, la « pornographie » des romans de Léon Daudet vaut bien, par l'« audace » et le style d' « époque », celle de Victor Margueritte. Aussitôt, Daudet adresse au cardinal cette lettre soumise: « Eminence, il est venu à ma connaissance que certains passages d'un roman de moi pouvaient être considérés comme susceptibles de scandaliser des âmes innocentes, auxquelles il n'était d'ailleurs nullement destiné. En conséquence, j'al pris la résolution de supprimer de mon œuvre le roman en question, de demander à mes édi-teurs de le rayer de leur catalogue, de déchirer le contrat qui nous lie... (10). » En négatif, c'est bien la même démonstration...

(1) Une évocation anecdotique de l'affaire est donnée par Anne Manson, « Le scandale de la Garçonne (1922) », in Gilbert Guillemi-nanit, les Années folles, Paris, 1958, pp. 117-126

(2) Frédéric Lesèvre, Une heure avec..., t. I, 1924, pp. 116-117.

(3) Anne-Marie Sohn, « La Garçonne face a l'opinion publique. Type linéraire ou social des années 20 », Mouvement social, nº 80, juillet-septembre 1972, pp. 3 à 28. (4) Interview à la Croix, 25 avril 1987, et

déclaration au Monde, 20 avril. (5) Cité par Louis Guitard, la Petite His-toire de la III République. Souventes de Mau-rice Colrat, Paris, les Sept Couleurs, 1959. p. 38.

(6) Citation reprise de A.-M. Sohn, art. cité, p. 16.

(7) Ibid., p. 13.

(8) Anne Marson, op. cit., p. 133.

(9) Ibid., p. 128. 10) *Ibid*.

Washington dénouse Jéhéran menace 'a britanniques

### la familie de otages français pro la la la la competen

THAILANDE: dans

les soldats laboureurs à l

W-4-52=2.....

" We terresee

ti Latergres

1 / 1 m

STORY STEEL

i i sping gr

TO STORM

is interp

100 Met 1999

T P ARLEMAN

ं विक्री है औद क

The Contract

್ -ಗಣ್ಣಾ

To the services

1-7-15

أخضان متحادي

in er er er er er er

Commence of the state of the st 

Tarrista. Substituta

talign.

A TO SEE

المنافقة الم

÷...

Mangales.

· In spatien.

or to take ta

17: 1/14

**\*** 

e par liebte di Eleka wie desti manifestate Let freisen Brigift für caus de lifting Com en gifte g ut plantite. Il y pipes recibi di

The gas and La forth a sec to partie feligit unt enungen No. became a series and a series met fast griffe ficht is gen de Vanchille de ment c'h! de Lat. or the sale source from respective to the property has to a , es re de la fatte. +

Man dam is person processed Maha Sarahham le. deame & ale bereine en bem etel. Proce is 145 M Brand & Habit of THE PART NAME AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADD Auftrage Beragen bereich bewied fig u. let. la regulte de ris vera ditte - Augusta deserci dese crops victions de nove facili le unt reverse de Charle fert an emit iglution & Pill Problèmes -Mata Serakhille. le pouvet bang: et son benipe n'eet

Charlier I y s 200 in dent bist march fight a parties and from the court of e claumet militer den de de Martin der Merchen ber 1.5 mm The second secon propi de la mante propinsiónem por la la mante propinsiónem par reguliere mante de leur



----

. . . . . .

<u>.</u>...

21 tage 1

Q ....

44 1975

L'artis

Frank and the

15 .4

\_\_\_\_\_\_\_

1.1011

.....

A 400 4 1111 . . . . . .

88 B 1 B 1 B

Contract Action

- . 1, 1, 1

\*\*\*\* ; \* ; \* ; \* ; \* ;

 $\varphi = (\lambda \otimes A \otimes A \otimes A)^{-1}$ 

5 . . . . . . . . . . . .

.. ---

1 : 1 1 m

\_--

A Control of the Artist Area

A the contract of the company

್ಯಕ್ ಸಂಚಿಕ್ಕಿತಿ ಅನ

garana <del>an an gar</del>ana

Barrey Commence

a tag seed at the Bulgarion

المتا منيون والمحاربة المناهدان

医蝶状状态 二二二氢汞二氢

क्षा केल्या, प्रशासीकृतिक विभागिक है।

है के प्रकार केंद्र <del>किसी</del> 4

Service d'arrectes

يبقوا مبنات عنزت الانباء ويعاتك

A CHARLEST STATES

J# = ----

Transaction .

المحاصلين لايم فأنهضوها

<u> Saman erangada</u> et al 1941

Separate the Property

<u> अंग्रह्म</u> के अन्यक्त र का

<del>gander -</del>

Property Comments of

सम्बद्धाः स्माप्ताः

\* <del>\* \*\*\*</del> \* \*\*\* \*\*

<del>) all service</del> is the

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

Same and the same of

\*\*

State of the second

ಆ ಆ ಮುಖ್ಯಾಪ್ರಾಪ್

A CONTRACTOR

- 2 to 1

المراجع المراجع الأسام المراجع

Service of the services.

Software Flasse in terror of

The state pages and works

a terra e militar e desemblado.

A Maria Salah Sala

and the safe in magnetic for a sign

in of the graduated of the

المراجي ومشهوم فالمواثر الموالا المثا

लि । अनुकारते **श्वेत्रलच्छ** राष्ट्रभाग

विशेषकार अभिकासकार कार्या

se in sa, a de vout

SALE REPORT TO AND ADDRESS OF THE RESERVE

医牙髓 医多种性 医皮肤 医皮肤

ति । इंद्रान्त च वस्त्रेस्टार्यः । द्र

್ಲಿಕ್ ಕರ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿಯುವುದ ಸ್ವಾಗ್

Cartanio and Chillian for

mm and the Market

the state of the second of the second

n No a fair was a way to be

Enter Charles the

instance implies Man

and the second professional

## La crise du Golfe

## Washington dénonce la « tactique dilatoire » de l'Iran

## • Téhéran menace de s'en prendre aux navires français et britanniques

Le gouvernement américain a dénoncé, le mercredi 12 août, la « tactique dilatoire » employée par l'iran dans sa réponse à la résolution de l'ONU exigeant un cessez-le-feu dans la querce du Colfe essez-le-feu dans la guerre du Golfe et a appelé le Conseil de sécurité à se pencher rapidement » sur la question des sanctions.

« Malheureusement, la réponse irantenne semble être essentielle-ment une dénonciation de la résolution et une diatribe contre le Conseil de sécurité et les États-Unis», a déclaré M. Charles Redman, porte-parole du département d'Etat. La réponse de Téhéran, a encore déclaré M. Redman, paraît procéder des mêmes manœuvres obstruc-tionnistes et de la même tactique d'atermoiement utilisées par les Iraniens depuis l'adoption de la résolution 598, il y a plus de trois

Le porte-parole américain a cependant constaté que « la porte n'était pas fermée à une acceptation de l'Iran et que les Etats-Unis accueilleraient toujours favora-blement un signe d'intérêt tranien ». Mais, au cas où aucun changement n'interviendrait, le Conseil de sécurité devrait - agir avec célérité » pour examiner des mesures desti-nées à imposer - l'application de la

Les familles des otages français

retenus au Liban proposent l'envoi d'un émissaire français • officiel et

compétent - à Beyrouth pour pren-

dre contact directement avec les

ravisseurs, a indiqué Mª Joelle

Jean-Paul Kauffmann.

Kauffmann, épouse du journaliste

Dans un entretien avec l'Huma-

nité Dimanche du jeudi 13 août, M= Kauffmann estime qu'il faut

négocier avec les ravisseurs • qu'on

peut localiser », comme » il faut

discuter en même temps avec

Damas, qui peut organiser la sortle

donner son feu vert . Ce sont les

même temps », affirme-t-elle-

«trois clefs qu'il faut tourner en

résolution », laissant ainsi entendre que Washington est savorable à un embargo sur les armes à destination de celui des belligérants qui n'accepte pas le cessez-le-feu, c'està-dire l'Iran.

Téhéran a aussitôt riposté en ccusant les Etats-Unis d'accroître la tension dans le Golfe et de violer la résolution du Conseil de sécurité du 20 juillet dernier qui appelle à un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak. Dans un communiqué remis au siège de l'ONU à New-York, l'Iran estime que Washington, par « ses pressions grandissantes » sur le Conseil de sécurité pour l'adoption de sanctions contre la République islamique, prépare le terrain en vue d'une confrontation armée avec l'Iran.

Le premier ministre iranien, M. Mir Hossein Moussavi, a expli-cité à Téhéran le communiqué iranien aux Nations unies en indiquant que Washington et ses - alliés-complices de Londres et de Paris -violaient clairement l'article 5 de la récente résolution des Nations unies qui demande - aux pays tiers de s'abstenir de tout acte qui pourrait intensisser ou élargir le conssit trano-trakien. - Accusant les Etats-Unis d'avoir « créé dans le Golfe une tension qui n'y existait pas », le

Des solutions « honorables » exis-

tent, e il faudrait peut-ètre se don-ner les véritables moyens de les

trouver, sans chercher de fuite en

avant, sans accumuler des erreurs

qui peuvent être irréparables », ajonte-t-elle, soulignant qu'« il ne s'agit plus maintenant de rivaliser

entre les ministères ou les différents

En tant que semme d'otage, déclare-t-elle, je n'ai pas voulu poli-

tiser le débat, je ne parle pas des revendications des uns et des autres,

mais en tant que citovenne, j'ai cer-

politique étrangère de marchands

de canons aui nous met dans une

situation de guerre. »

services qui se font concurrence ».

Les familles des otages français proposent l'envoi

d'un émissaire « officiel et compétent » à Beyrouth

emier ministre iranien a mis en doute cette manière de protéger la route du pétrole et a réaffirmé que « la sécurité de la région devait être assurée par les pays riverains, toute présence étrangère ne pouvant qu'aggraver la tension .

M. Moussavi a profité de l'occasion pour lancer un avertissement à la France et à la Grande-Bretagne, indiquant que l'Iran pourrait pren-dre leurs navires dans le Golfe pour cible au cas où l'Irak jouerait les - fauteurs de troubles - (en attaquant les installations pétrolières). Si la France et la Grande-Bretagne veulent rester aux côtés des forces américaines pour appliquer la politique agressive de l'administration Reagan, nous sommes prets à rééditer les événements du Liban qui ont conduit à la déconfiture de la force multinationale », a-t-il dit.

Cependant, rien n'indique encore que l'on s'achemine dans le Golfe vers la constitution de la force inter-nationale que Washington appelle toujours de ses vœux. Les autorités maritimes françaises ont précisé mercredi que les chasseurs de mines Cantho et Garigliano • effectueront seuls leur mission en dehors des opérations menées par les flottes américaine et anglaise. » Au Foreign Office, la prudence est de mise, et on rappelle que la proposition de constituer une force multinationale est - irréaliste et prématu-

#### **Mobilisations** sans coordination

De son côté, la RFA a indiqué qu'elle ne se joindra pas à une opération internationale de déminage, tout en se déclarant prête à discuter de cette situation, comme le souhaite l'Italie, au sein de l'Union de l'Europe occidentale (UEO, organisation compétente en matière de défense et comprenant la France, la RFA, le Benelux et l'Italie). Rome estime en effet qu'e une réunion de l'UEO est opportune pour évaluer les développements dans la région, abstraction faite d'hypothèses opérationnelles . Le ministre italien de la défense, M. Valerio Zanone, a évoqué la possibilité d'envoyer des

dragueurs, - à condition de disnoser d'un port d'appui dans la région ». Cette mobilisation sans coordina tion se retrouve également dans les eaux minées de la mer d'Oman, où les marines des Emirats arabes unis et d'Oman ont procédé à des opérations de déminage mercredi, tout en restant chacune dans leurs eaux territoriales, pourtant voisines.

Cinq groupes de vedettes des garde-côtes des Emirats ont ratisse une zone de 76 kilométres carrés au large des ports de Khor Fakkan et de Fujeirah, lieu de mouillage des navires à l'entrée ou à la sortie du détroit d'Ormuz, et ont fait sauter deux mines, trouvées mardi. Le même jour, les hélicoptères omanais avaient découvert de leur côté trois

Pour ajouter à la confusion, l'Iran, généralement considéré comm responsable de ce minage du Golfe et de la mer d'Oman, a demandé officiellement aux Emirats arabes unis l'autorisation d'envoyer ses moyens navals et aériens . nettover > leurs eaux territoriales pour assurer la sécurité du Golfe sans ingérence étrangère ».

#### Une mise en garde d'Alexander Haig

L'ancien secrétaire d'Etat Alexander Haig, qui est candidat à la Maison Blanche, a estimé, dans un discours électoral à New-York, que le véritable but de l'opération américaine de repavillonnage des nétroliers koweltiens n'est pas assurer la libre circulation du pétrole dans le Golfe, mais d'affir-mer la prééminence des Etats-Unis sur l'URSS dans cette région. Moins de 1 % du pétrole passant par le Golfe a été affecté par la guerre Iran-Irak, a-t-il affirmé à l'appui de

Le principal problème posé par l'engagement américain aux côtés du Koweit, selon M. Haig, est que si l'Iran attaque de front les forces américaines, celles-ci seront obligées de riposter de manière significative. ... Cela pourrait avoir la grave conséquence de pousser l'Iran dans les bras de l'Union soviétique . a-til conclu. - (AFP, Reuter, AP.)

#### La flotte occidentale

## Une quarantaine de navires

tous types engagés dans la zone du Golfe représentent un tonnage global supérieur à 200 000 tonnes. A titre de comparaison, l'ensemble de la flotte française de combat atteint le chiffre de 272 000 tonnes.

La plus grande partie de cette les bâtiments envoyés par Washington représentent plus de la moitié du tonnage total. Les données concernant les fiottes iranienne et irakienne sont moins bien connues, d'autant plus que certains de leurs navires ont déjà

La marine iranienne connaît de plus un énorme problème de maintenance pour ses bateaux, caine pour la plupart. Les pièces détachées ne sont plus fournies par les constructeurs, et les Iraniens disposent d'une capacité d'intervention très limitée en haute mer. Les vedettes rapides peuvent engager des actions ponctuelles, mais les experts estiment que leur capacité de nuisance est très limitée. L'Irak ne possède, pour sa part, que des bâtiments d'un faible nage, avant tout destinés à des opérations de patrouille.

A cet état des flottes en prénce, il faut, bien sûr, ajouter les avions, hélicoptères et missiles installés au sol et à bord des navires, en tenant compte des mines actuellement imme gées et d'éventuels sous-marins. dont la présence - éventuelle ne fait évidemment l'objet d'aucune publicité.

L'armada actuelle dans la zone du Golfe se répartit ainsi : France: 12 navires

Outre la force d'intervention navale en mission avec le porteavions Clemenceau (les deux destroyers Suffren et Duquesne, le pétrolier ravitailleur la Meuse), la France comptait déjà dans cette zone la corvette Georges-Leygues, les trois avisos escor-Schoelcher et Protet, avec le pétrolier ravitailleur la Marne. S'ajouteront à ces unités les

gliano et Canthó, amsi que le bâtiment de soutien et de logisti-

Grande-Bretagne : 9 navires Les quatre bâtiments actuellement dans la zone, le destroyer Cardiff, les frégates Active et Broadword et le pétrolier ravitaillaur RFA Brambeleal, seront relevés dans une dizaine de jours par l'Edimbourg, le Brazen. l'Andromeda et le pétrolier Orangeleat. D'ici cano semaines, les quatre draqueurs de mines Brockesby, Picester. Hurworth et Brecon, ainsi qu'un petrolier ravitailleur dont le nom est encore inconnu, rejoindront la flotte bri-

#### Etats-Unis: 18 navires

Outre le porte-avions Constellation, la flotte américaine se compose du navire amiral la Salle, du destroyer Cochrane, de cinq croiseurs, Reeves, Worden, Fox. Kidd et Walley-Forge, de la frégate Cook-Ovellet, de quatre frégates lance- missiles, les Ckialkring, Flatley, Jarret et Crommelin, et de trois navires de soutien, les Camdem, Niagara-Falls et Acadia. S'ajoutent à ces bateaux le porte-hélicoptères *Guadaicanal,* actuellement dans l'océan Indien, et le navire Raleigh, qui, avec quatre petits draqueurs de mines de 17 mètres, devrait aussi rejoin-

Iran: 26 navires (environ) Trois destroyers, sept grands natrouilleurs, deux démineurs, quatre frégates lance-missiles, deux corvettes et huit vedettes

Irak : 53 navires (environ)

Vingt vedettes (lance-torpilles ou lance-missiles), cinq grands patrouilleurs, douze patrouilleurs côtiers, cinq dragueurs de mines de haute mer, quatre frégates, six corvettes et un bâtiment de

Union soviétique : L'URSS disposerait d'une frégate et de trois dragueurs de

## **Asie**

#### THAILANDE: dans le Nord-Est, en pays Issan

## Les soldats laboureurs à la rescousse du développement

MAHA-SARAKHAM

correspondance

Enfant pauvre de la nation thaïlandaise, souffrant d'une sécheresse chronique, autrefois négligé par la capitale, et jusqu'il y a cinq ans bastion d'un Parti communiste alors insurgé, le Nord-Est, le - Pak Issan -, est, ces dernières semaines, l'objet de toutes les atten-

- Il faut -, a déclaré récemment le général Chaovalit Yongchaiuth, commandant en chef de l'armée, faire du pays issan - une vaste zone

Le Nord-Est, qui comprend dix sept provinces, fournit à Bangkok une bonne partie de son prolétariat : ouvriers du bâtiment employés sou-vent en-dessous du salaire minimum, petites prostituées de Patpong en quête de fonds pour nourrir une famille trop nombreuse. Le revenu annuel par habitant y dépasse rarement les 8.000 baht (1 ff = 4,10 baht), alors que le revenn moyen de la Thaïlande avoisine 20 000 baht. Depuis quelques années le gouvernement central, conscient du potentiel de subversion que représenterait une région trop pauvre, fait de méritoires efforts. Mais le sol, mélange de sable et d'argile, est ingrat. Les propriétés y sont souvent morcelées et trop petites pour nourrir une population trop dense.

- Plan vert? Encore des mots... nous en avons déjà vu défiler. des plans imaginés à Bangkok. - Le jeune gouverneur de Maha-Sarakhan, M. Sawai Prammance, est plutôt sceptique. Sa réaction n'est guère différente de celle de ses collègues des autres provinces de la

« Nous avons assez d'arbres », nous déclare de son côté le gouver-neur d'Ubon-Ratchathani, dont la capitale est devenue un important centre commercial. . Et s'il est vrai que certaines provinces du Nord-Est souffrent de sécheresse chronique, c'est loin d'être un mal uniforme. .

Les provinces baignées par les eaux du Mékong n'ont en effet pas à se plaindre. Il y pleut encore quatre mois par an. La forêt a en bonne partie échappé aux ravages des bûcherons clandestins. « Ce qu'il nous faut, confie, dans la province de Yasothon, un jeune chef de district, ce sont les movens pour faire respecter la loi et empécher le massacre de la forêt. »

Mais dans la petite province de Maha-Sarakham le drame de la sécheresse est bien réel. Pour la plupart des paysans, la réalité est simple : s'il ne pleut pas dans les trois semaines suivant notre visite à la miiuillet, la récolte de riz sera détruite. · Nous sommes depuis trop longtemps victimes de notre fatalisme. Il est temps de chercher ici même la solution à nos problèmes. - A Maha-Sarakham, le gouverneur Sawai et son équipe n'ont pas attendu l'armée ni les leçons de Bangkok.

#### Un plan simple logique et peu coûteux

Le plan de développement mis en chantier il y a près de deux ans commence déjà à porter ses fruits. Il est simple, logique, ne coûte pas très cher, et transfère autant que possible la responsabilité du bien-être de la province à ses habitants. - Santé et éducation, voilà les cless de notre action », dit M. Ruengsajk Chantaraj, chargé du développement indus-triel de Maha-Sarakham. La malnutrition reste alarmante. . C'est moins le manque de nourriture qui est en cause que le type d'alimenta-tion », assimme un médecin attaché à l'administration de la province. Nous apprenons désormais aux gens à se nourrir convenablement, à faire meilleur usage de leurs res-sources, si limitées soient-elles.



Le taux de malnutrition, de 40 % il y a deux ans, est tombé à 24 %.

- Notre plan vise à donner aux villageois le maximum de responsabllités », insiste le gouverneur. Nous leur disons de ne pas attendre que Bangkok résolve leurs problèmes. Dans plusieurs villages déjà, ce sont les mères qui se sont groupées pour assurer le déjeuner des enfants de l'école. Elles ne recoivent aucun subside, elles font elles-mêmes le marche et cuisinent dans la cour de récréation. « Car ce n'est pas à l'Etat à se substituer aux parents », remarquait une institutrice de l'école que nous avons visitée, à l'improviste. « Il y a ici 170 élèves. 200 baht suffisent pour leur garantir un repas complet par jour. » Le programme fonctionne si bien que de nombreuses communautés avoisinantes l'ont adopté.

A quelques kilomètres de là, le village de Nhong-Kha est devenu la fierté de la province. Le paysage est aride. La terre est jaune, crevassée par la sécheresse. Mais, grace à la mise en coopérative de ses biens, le village, qui regroupe 78 familles soit un peu plus de 500 personnes assure lui-même la mise sur pied de

magasin communal, s'ajoutant aux autres ressources de Nhong-Kha, ont permis de construire, en un an, 25 toilettes, d'édifier un petit sanctuaire, d'offrir une cloche au temple et de creuser plusieurs puits d'eau potable. La route principale a été renforcée, un début d'éclairage public installé, des arbres fruitiers olantés dans chaque jardin. Il y a même une modeste bibliothèque publique où chacun peut lire les

journaux de Bangkok. L'administration provinciale a donné un coup de main à la mise en route mais, ajoute le gouverneur, cette année, ce sont les gens de Nhong-Kha eux-mêmes qui vont faire profiter d'autres vilages de leur expérience ».

Si, à Maha-Sarakham, il faut creuser à 12 mètres de profondeur pour trouver une eau potable vitale dans d'autres provinces, il faut aller jusqu'à 50 ou 60 mètres. L'armée peut rendre dans ce domaine de grands services. Récemment, une mpressionnante colonne de camions du génie a quitté Bangkok en sanfare. Pendant quarante-cinq jours, et au prix de 20 millions de bath, les soldats sont allés draguer, piocher,

A ceux qui lui faisaient remarquer que le « plan vert » - qui doit s'étaler sur cinq ans - n'était pas si neuf que cela, le général Chaovalit a concédé qu'en effet il s'agisssait d'une serie de projets parfois anciens. Signe des temps et de la suspicion qui entoure toute initiative de l'armée, le . plan vert » a été rebaptisé « plan de la générosité du roi ». La Thailande célèbre cette année le règne le plus long d'un souverain de la dynastie des Chakri.

A Mukdahan,au bord du Savannakhet, le gouverneur dit : « Un plan vert, pourquoi pas? Mais dans six mois, dans un an, qui s'en souviendra? » Et, tout comme à Maha-Sarakha, on préfère prendre les devants. Les généraux et leurs ambitions passent, le pays issan, région attachante entre toutes,

JACQUES BEKAERT.

#### Formation en Gestion d'Entreprise

## Avant, il n'y avait que des écoles de gestion. Maintenant, il ya l'ECADE.

L'ECADE est une business school. L'une des plus anciennes d'Europe. Depuis plus de trente ans, elle a formé des milliers de managers.

Aujourd'hui, l'ECADE crée un nouveau programme de première formation en gestion, intitulé tout simplement... Formation en Gestion d'Entreprise. Un programme destiné à des

étudiants sans expérience professionnelle, mais conçu comme un programme de management: enseignement concret, travail in-tensif, milieu international, chargés de cours praticiens des affai-

Objectif: vous donner en 9 mois tout ce qu'il vous faut pour réussir facilement votre entrée dans la vie active à un poste réellement intéressant, avec en poche un diplôme de valeur.

Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Et aussi, parce qu'il vaut mieux prendre tout de suite les bonnes habitudes: celles du monde des l affaires, celles de vos futurs employeurs! Formation en Gestion d'En-

treprise, c'est naturellement un programme complet traitant de tous les domaines fondamentaux de la gestion. Mais c'est aussi une préparation méthodologique minutieuse à vos futures responsabilités. Parce que, même pour une première formation, l'ECA-DE continue de penser "formation de managers".

Formation en Gestion d'Entreprise vous est ouvert si vous êtes véritablement motivé par

a différence? Elle est simple: des études courtes, mais intensives, si vous pensez qu'il vaut la peine de fournir maintenant un gros effort... pour gagner deux bonnes années sur les filières classiques de gestion.

> Pour en savoir plus et recevoir sans engagement un

dossier d'information sur le programme Formation en Gestion d'Entreprise, retournez le coupon ci-dessous à:

#### **ECADE Ecole d'Administration** et de Direction des Entreprises

Rue du Bugnon 4 CH-1005 Lausanne (Suisse) Tél. (021) 221.511

| Faites-moi parvenir sar<br>ment un dossier d'in<br>sur le programme For | <b>formation</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Gestion d'Entreprise.                                                   | merion éi        |
| Nom                                                                     | L                |
| Prénom                                                                  |                  |
| 1                                                                       |                  |

| Nom             |  |
|-----------------|--|
| Prénom          |  |
| Age             |  |
| Niveau d'études |  |
| Adresse         |  |
|                 |  |
| Code postal     |  |
| Localité        |  |
| Pays            |  |
|                 |  |

Dates du programme: 12 octobre 87/ 25 juin 88 - Coût du programme: FS 25'000.- - Admission des 18 ans sur dossier et entretien (min. niveau bac)

المراجية المحاور

## Faut-il « fermer » Venise?

Chaque jour de l'été, plus de cinquante mille touristes envehissent Venise. Vingt fois l'an, la population de la ville (cent mille personnes) fait plus que doubler. La municipalité cherche per différents moyens à canaliser la horde par quelques modestes mesures. Les policiers, épuisés et accusés de laxisme dans l'application de ces mesures, déposent leur casquette : ils feront grève le 6 septembre, jour de la « Grande Régate ».

de notre envoyé spécial

M. Augusto Salvadori est un fromme accaparé mais ravi. L'adjoint au maire de Venise chargé du tourisme ne cesse, depuis quelques semaines, d'être sollicité pour des interviews. La représentante d'une télévision suisse passera donc en même temps que le correspondant du Monde, et il faudra faire vite car le Washington Post attend déjà l

La raison de cette bousculade, au premier étage de la Ca' Giustinian, un superbe palais du quinzième siècle finissant dont les fenêtres donnent sur la pointe de la Douane et l'intense va-et-vient des vaporetti, au confluent du Grand Canal et du bassin de Saint-Marc? C'est que, excusez du peu, on va «fermer » Venise! Tel est, à tout le moins, la rumeur qui court, en Italie at au-delà. Et des indices concordants donnent ce bureau et son occupant — un fringant et élégant avocat démocrate-chrétien de cinquante et un ars — comme source des bruits.

Il y aurait, à certaines périodes de l'année, une telle affluence de touristes dans la cité des Doges, avec des conséquences si pesantes pour ses habitants, qu'on s'apprêterait à y instaurer une sorte de numerus clausus. M. Salvadori lève les bras au ciel. Rien de tel ne lui est iamais venu en tête!

#### Lieux d'accueil pour visiteurs fauchés

Il a, c'est vrai. l'été 1986, fait chasser manu militari les hordes de garçons et de filles qui avaient pris l'habitude d'utiliser le terre-plein devant Santa-Lucia, la gare de Venise, pour y passer la nuit dans leurs sacs de couchage, mais, nous dit-il « on m'a mal compris : il ne s'agissait pas de barrer l'accès d'une ville qui appartient au monde entier, à des jeunes gens désargentés, mais il n'était pas possible de tolérer que des milliers de personnes dorment par terre et prennent la rue pour urinoir ou pis encora. J'ai donc, par cette action de police, remis en exergue le respect dû à l'image et à la dignité d'une cité comme le nôtre ».

Rien de plus 7 Si : devent le tollé suscité en Italie par la manière un peu vive dont avait été résolu le problème des « sacconelisti » (néologisme de M. Salvadori pour désigner les gens aux sacs de couchape), la municipalité a puvert ou renforcé des lieux d'accueil pour visiteurs fauchés : cours d'écoles, campings, auberges de jeunesse, offrent désormais quatre mille places de 15 à 50 francs la nuit, avec douches et gardiennage. Un depliant en quatre langues est distribué par les offices de tourisme. et des agents à la sortie de la gare informent qui de droit de ces diverses passibilités.

Il y a aussi le problème des «hors-sac», plus délicat à résoudre car des familles entières, et des olus respectables, sont catte fois

● ALBANIE. - Dix-sept Alba-

nais passent en Yougoslavie. --Dix-sept Albanais, dont plusieurs

enfants et un militaire, sont passés

en Yougoslavie le lundi 10 soût, et y ont demandé asile, ont rapporté mer-

credi des journaux de Belgrade. Selon le quotidien Politika, les réfu-

giés ont accompli un voyage difficile

et perilleux à travers les montagnes : ils ont déclaré avoir fui en raison de

conditions de vie difficiles, de la

• URSS : un prêtre russe

orthodoxa dissident retrouve son

ministère. - Après avoir passé

vingt et un ans sans pouvoir exercer

son ministère, le Père Gleg Yakou-

nine, prêtre russe orthodoxe dissi-

dent, vient de se voir confier la paroisse de Chtcholkovo, près de

Aoscou, a-t-on appris, le mercredi

12 août, de source religieuse. Le

métropolite Youvenaly, du patriarcat,

a annoncé mardi au Père Yakounine

qu'il pourrait exercer son ministère

dans cette ville, sous réserve d'obéir

à la hiérarchie religiouse. Gleg Yakou-

nine avait été condamné en 1980 à

cinq ans de prison et cinq ans d'exil

intérieur pour « diffamation envers

l'Etat a. \_ (Reuter.)

torture et de la persecution ».

impliquées. Au prix du plat de spaghettis dans le moindre restaurant de la lagure, on conçoit que l'idée vienne d'apporter son sandwich! Mais ça fait désordre, surtout lorsqu'on laisse derrière soi, c'est fréquent, les papiers gras et les boîtes de Coca-Cole vides. Alors on a installé dans toute la ville des poubelles : comment l'esprit vient aux municipalités! On a aussi interdit le pique-nique dans un rayon raisonnable autour de la place Saint-Marc, et M. Salvadori a convaincu cent quinze patrons de restaurants d'afficher des ∢ menus

touristiques » à moins de

100 francs tout compris : pâtes,

poulet frites, fromage ou dessert,

quart de vin ou d'une autre bois-

Cela méritait-il d'ameuter du

Japon à l'Australie ? Patience l

Dans sa croisade en faveur de

« l'image de Venise », l'adjoint au

tourisme a aussi décidé d'interdire

les tenues de plage en ville et les

concerts noctumes de guitares. Le

conseil municipal a porté les

amendes afférentes de 100 à

250 francs. Et des affiches infor-

mant chacun de ces résolutions ont

numerus clausus ? ∢ Nous avons

suggéré au responsable de Saint-Marc, c'est-à-dire l'archevêque,

conseillé par l'architecta en chaf,

d'organiser les entrées de sorte

qu'il n'v ait iamais Dlus de tant de

personnes au même moment dans

la basilique. On éviterait ainsi un

phénomène excessif de condensa-

tion dù à la respiration, domma-

geable pour les mosaïques, expli-

que l'adjoint au tourisme. Nous avons aussi préparé des crédits

pour acheter des tapis qui détermi-

netaient des cheminements

internes dans la célèbre église, de

sorte que le martèlement des taions cesse d'abimer les pavés. »

Et c'est tout au jour d'aujourd'hui.

Pour l'avenir. M. Salvadori

compte beaucoup sur une politique

touristiques dans le temps et dans

l'espace. Il souhaite (c mais ce ne

sera possible qu'à partir de l'année

prochaine ») que les grandes mani-

festations culturelles, publiques ou

privées, scient le plus souvent pos-

sible organisées hors saison, c'est-

à-dire de novembre à l'avant-Noël

et de l'après-Nouvel An aux abords

du printemps. Etant entendu que

l'on ne saurait modifier les dates

de ces très prestigieuses fêtes

été apposées un peu partout.

vénitiennes que sont celles du Rédempteur en juillet et de la Grande Régate de septembre.

Etant entendu aussi que le Carnaval, qui a lieu comme l'on sait à la fin de l'hiver, donc en basse saison, est le moment de l'année qui draine dans la cité des Doges les foules les plus folles : cent cinquante mille personnes cette année pour une population inférieure à cent mille et alors que l'afflux maximum « vivable » de visiteurs à un moment donné est, d'avis concordant, de sobænte mille. Mais hormis ces trois jours de démence,

Venise ! hiver, pour qui arrive avec

bottes, imperméable, cargaison de

pull-overs et chaussures de

**Parcours** 

fléchés

déconcentrer les flux dans

l'espace. La quasi-totalité des tou-

ristes débarquent à Venise à la gare de Santa-Lucia ou au Piazzale

Roma, le point d'arrêt des autobus,

sur l'île du Tronchetto, tous lieux

situés dans l'immédiat voisinage

son en « dur » entre Venise et la

terre ferme. Puis tous démarrent

au pas de charge en franchissant à

l'aller ou au retour le célèbre pont

quel visiteur à l'esprit flêneur peut vérifier qu'elle est livrée pour 80 %

de son territoire aux chats en train

de bronzer sur les puits des places,

aux doreurs de cadres travaillant

tées par les « blancs », et aux vieilles dames s'interpellant d'une

fenêtre à l'autre, des dizaines de

milliers de personnes s'entassent

l'espace minuscule compris entre

le pont des Soupirs et ainsi dans

l'église Saint-Moise, au point que,

certains jours, il a fallu organiser

des sens uniques pour piétons

L'idée de M. Salvadori serait

d'organiser, au départ de la terre

ferme ou du cordon lagunaire, des

dessertes arrivant en différents

points de Venise. Débarqué du

vaporetto loin des sentiers battus.

le touriste pourrait ainsi rejoindre la place Saint-Marc par d'autres itinéraires et après avoir visité au passage d'autres hauts lieux de la ville.

dans les rues commerçan

ns des arrière-cours jamais visi-

Dans une ville dont n'importe

du Rialto.

Plus raisonnable est d'imaginer

Un numerus clausus? M. Salvadori ne voit décidément pas en quoi on pourrait lier son nom à une telle formule. Or il a bel et bien, à plusieurs reprises, agité une telle hypothèse. Celle-ci fascine les Vénitions, légitimement accablés certains jours per le tolu-bohu, mais aussi terronisés de rater le chaland, pour tous ceux d'entre eux qui vivent du tourisme, c'est-à-dire grosso modo un sur deux. Le soupcon vient donc, à entendre M. Salvadori, qu'il est le porte-voix des commerçants travaillant pour des clients plus « rupins ».

#### Un péage ?

Pourtant l'idée de restreindre l'accès à la ville est dans l'air. Exactement depuis 1983, date à aquelle le précédent maire, le socialiste M. Mario Rigo, avait donné su quotidien la Repubblica une interview retentissante intitudra payer son billet. » Aujourd'hui adjoint à la culture, M. Rigo nous explique son propos : « Depuis une niers temps une progression de 7 % l'an, Venise est livrée à l'inondéborder le vase, ce sont les « tou-ristes journaliers. Ce sont des gens qui passent leurs vacances sur la côte adriatique italienne ou yougoslave et qui se voient proposer par leur argent de voyage dans leur forfait hôteller une journée à Venise. C'est une incitation formi-deble, qui ne coûte à « l'opérateur » que la location d'un autocar. Est-il normal que ce qui enrichit des professionnels du tourisme ne rapporte pratiquement pas une lire à Venise, puisque ces gens viennent généralement avec leur casseoûte. En revanche cette invasion oblige la commune à des efforts extraordinaires, notamment pour maintenir la propreté. >

«Le 1º mai nous avons vu aniver en quatre heures six cents Pullman, soit trente-cinq mille personnes, confirme le maire actuel, M. Nereo Laroni, également socialiste. Le pont de la Liberté a été de fait bloqué. A partir de 1988, nous dirons donc aux agents de voyage : si vous voulez nous envoyer des vous avez une place de parking. Et sinon remettez votre voyage au lendemain. Ce n'est pas dictatorial serait-il obligatoire? « Nous sommes une société libre. Il faut procéder per incitation et non par contrainte. 3

Les responsables vénitiens se partagent donc clairement entre deux familles d'esprit. Pour les uns l'urgence de la situation (et singulièrement la menace que fait peser sur le patrimoine artistique de Venise la marée touristique) impose des normes tout à fait inédites, telle l'institution d'un péage à l'entrée de la ville. Ils sont persuadés d'ailleurs que leur mouve-ment serait aussitôt suivi par d'autres cités d'art ployant e aussi sous le flot des visiteurs. Et il y a ceux pour qui un peu plus d'organisation devrait, jusqu'à preuve du contraire, suffire à résoudre les problèmes. La tentation est évidemment forte de se rendre aux reisons des premiers. Mais, au demier moment, le sens commercial immémorial des Vénitiens fait trancher en faveur des seconds.

Dans l'incertitude où tous se trouvent, M. Selvadori a donc tout loisir de battre les planches à l'échelle planétaire : quelle caisse de résonance, Venise, si l'on y

songe ! JEAN-PIERRE CLERC.

de la défense : M. Eurico de Melo.

Ministre de la présidence et

#### PORTUGAL

### M. Cavaco Silva a constitué son gouvernement

Lisbonne (AFP). — Le premier ministre portugais, M. Cavaco Silva, dont le Parti social-démocrate (PSD) a obtenu une confortable majorité absolue aux élections du 19 juillet, a annoncé, mercredi 12 août, la composition de son nouveau gouvernement.

Six nouveaux ministères font leur apparition. M. Cavaco Silva a ainsi décidé de créer un poste de vice-premier ministre qu'occupera M. Eurico de Melo, également chargé de la défense. M. de Melo, l'un des fondateurs du PSD en 1974, ministre de l'intérieur, pendant la dernière législature, apparaît ainsi comme le numéro deux du gouvernement. Un ministère de la présidence a également été créé, dont le titulaire sera M. Fernando Nogueira, qui détient également le porteseuille de la justice.

Parmi les partants figure l'ancien ministre des affaires étrangères, M. Pires de Miranda. Il est romplacé par M. Joao de Deus Pinheiro.

ancien recteur de l'université de Minho, qui occupait le ministère de l'éducation dans la précédente équipe.

M. Miguel Caldible (quarante-deux ans), ministre des finances est, un des rares à garder son porte-feuille. Il est coauteur d'une partie importante de la législation économique et financière du Portugal. Malgré son action controversée à la tête du ministère des finances ces deux dernières années, il reste l'un des hommes de confiance de M. Cavaco Silva.

#### La nouvelle équipe

La nouvelle équipe devrait être investie lundi par le président Soares, et M. Cavaco Silva disposera ensuite de dix jours pour présenter son programme au Parle-

Premier ministre M. Anibal Pavaco Silva Nogueira: affaires étrangères: M. Joso de Deus Pinheiro; administration interne (intérieur): M. José Antonio Godinho; finances: M. Miguel Cadilho; industrie et énergie: M. Luis Mira Amaral; agriculture, pêches et alimentation: M. Alvaro Barreto; commerce et tourisme: M. Joaquim Ferreira do Amaral; santé: M. Roberto Carneiro; emploi et sécurité sociale: M. José Peneda; planification: M. Luis Valente de Oliveira; affaires parlementaires: M. Antonio Capucho; travaux publics et communications: M. Joso Oliveira Martins; ministre adjoint à

la jeunesse: M. Antonio Couto dos

Santos ; secrétaire d'Etat auprès du

conseil des ministres : M. Luis Mar-

## **Afrique**

TCHAD: après les bombardements libyens

# Avertissement de M. Giraud au colonel Kadhafi

« La France maintient son appui à l'intégrité territoriale du Tchad et ne s'interdit aucun moyen. y compris militaire, d'y apporter sa contribution», a déclaré, le metcredi 12 août, à Paris, M. André Girand, le ministre français de la défense (nos dernières éditions). « Bien entendu, a-t-il ajouté, des opérations de protection aérienne ne sauraient se faire au Tchad sans l'accord du gouvernement légitime, mais pourraient être justifiées par exemple par la protection des missions humanitaires que nous y poursuivons dans le Nord. »

Ces déclarations « recentrent » quelque peu la position du gouvernement français, qui avait jusqu'à présent davantage insisté sur sa volonté de ne pas intervenir dans le conflit actuel. La poursuite des bombardements libyens justifie vraisemblablement cette mise en garde de Paris à l'endroit du colonel Kadhafi.

S'il est en effet confirmé notamment par deux agronomes français travaillant sur place - que des appareils libyens ont bien bombardé mardi la palmeraie de Faya-Largeau, provoquant uniquement des dégâts matériels, seul pour le moment N'Djamena fait état d'un raid de l'aviation libyenne au sud du 16° parallèle.

Mercredi, le haut commandement militaire tchadien indiquait que des Mig, des Tupolev et des Sukhot, de fabrication soviétique, avaient bombardé dans la matinée la localité de Kouba-Oulamba, située à 40 kilomètres au sud du 16º parallèle dans le centre du pays. Aucun bilan n'avait été encore donné sur ce raid, qu'un porte-parole du ministère français de la défense n'a pas confirmé.

#### La mission du capitaine Sankara

En attendant des informations plus précises sur l'action de l'aviation libyenne comme sur la situation exacte des troupes tchadiennes dans la bande d'Aozou (après avoir investi la localité d'Aozou, sont-elles décidées on non à attaquer la base aérienne libyenne située sur la frontière?), le conflit semble mainte-

nant avoir pris une dimension diplomatique.

Aux déclarations du ministre français de la défense, il faut aussi joindre celles de responsables américains montrant que Washington est peu enclin à fournir une couverture aérienne aux Tchadiens, même si les Etats-Unis soutiennent les revendications de M. Hissène Habré sur la bande d'Aczou.

Si on ne connaît pas encore les résultats de la mission effectuée à Tripoli par le chef de l'Etat burkinabe, le capitaine Thomas Sankara, pour le compte de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), la radio de Ouagadougou rapportait mercredi certaines déclarations du colonel Kadhafi : «La Libye agressée ne fait que se défendre contre l'agresseur et demeure disposée et ouverte à toutes les initiatives menant à l'établissement de la paix en Afri-que -, a déclaré le chef de l'Etat libyen, qui a ajouté : « La Libye s'indigne qu'en dépît de l'appel de l'OUA... Hissène Habré ait décidé unilatéralement de remettre en cause tous les efforts de l'Organisation de l'unité africaine en agressant la frontière sud de la Libye. » Cette référence à l'OUA montre, selon certains observateurs, la volonté du colonel Kadhafi de tout mettre en œuvre pour tenter de s'assurer les bonnes grâces des dirigeants afri-

Face à cette « offensive de charme », les responsables tchadiens ne sont pas restés inactifs. Ainsi le ministre tchadien des affaires étrangères, M. Gouara Lassou, a déclaré, dans un entretien publié par le quotidien ivoirien Fraternité Matin que son pays « n'avait aucune ambition territoriale sur aucun pays » et qu'il voulait « simplement recouvrer et défendre son intégrité territoriale ».

Interrogé sur un éventuel recours à la Cour internationale de justice de La Haye, le chef de la diplomatie tchadienne a déclaré: « La question principale qu'il faut se poser est celle concernant l'attitude de Kadhafi: oui ou non reconnait-il le Tchad comme un Etat Indépendant et souverain avec qui il faut discuter. »

### AFRIQUE DU SUD : la grève des mineurs

# La police arrête des dizaines de syndicalistes noirs

JOHANNESBURG de notre correspondant

Quatre-vingt-six mineurs selon le syndicat, soixame dix-huit d'après la police, ont été arrêtés, le mercredi 12 août, à Klerksdorp, ville minière a 200 kilomètres à l'ouest de Johannesburg. Les forces de l'ordre ont encerclé un local du NUM (National Union of Mineworkers) où se tenait une réunion. Les autorités ont indiqué que les grévistes scraient poursuivis pour conspiration, incitation au meurtre et infraction à la législation sur la sécurité interne. Des accusations que le secrétaire général du NUM, Cyril Ramaphosa

rence de presse, se proposant de le démontrer devant les tribunaux.

Ces arrestations sont la première action d'envergure entreprise par les autorités au troisième jour d'un conflit qui oppose le NUM à la Chambre des mines et qui est suivi par trois cent quarante mille mineurs selon le syndicat et par deux cent trente mille, d'après l'organisation patronale. Au total cent soixante-dix-sept grévistes auraient eté interpellés depuis dimanche, premier jour du mouvement, a indiqué M. Ramaphosa sans

a démenties au cours d'une confé-

qu'il soit en mesure de préciser combien étaient toujours en détention. Ces interventions de la police ainsi que celles du personnel de sécurité démontrent, pour le dirigeant syndical, que les compagnies

minières et les pouvoirs publics « veulent écraser la grève ». « Nous nous battrons jusqu'au bout, a-t-il déclaré, nous gagnerons à n'importe que! prix », soulignant que les mineurs noirs étaient prêts « à tenir aussi longtemps qu'il le faudra » et se disant confiant dans l'extension du mouvement à d'autres catégories professionnelles par solidarité. Il a dénoncé la « connivence » de la police avec les sociétés minières. Traitant le ministre du travail, M. Pietie du Plessis, de « menteur », il a estimé que le gouvernement n'était pas neutre comme ce dernier l'avait affirmé.

Malgré ces arrestations et une répression qualifiée d'« alarmante», M. Ramaphosa considère que cette grève est » un succès » et prouve, contrairement aux affirmations de la Chambre des mines, que les augmentations proposées ne sont pas satisfaisantes. Il a néanmoins réitéré son offre de reprise des négociations, qui, pour l'instant, n'a pas reçu d'écho.

Aucun signe de détente n'est perceptible. Il semble bien au contraire que l'épreuve de force engagée risque de durer. Et chacun se demande si le jeune Syndicat des mineurs aura les reins assez solides pour résister à la puissante Chambre des mines, qui, depuis le début du conflit, garde un profil bas et paraît s'être installée dans une situation

MICHEL BOLE-RICHARD.

# RACHID KARAMÉ TEL QUE JE L'AI CONNU

Anecdotes à l'appui, Raymond Eddé, l'ancien ministre libanais, dresse le portrait du président du conseil, dont la disparition brutale marque un nouveau tournant tragique an pays des Cèdres.

Dess le marte de la llat.

Deus le cuméro de juillet d'ARABIES, en kiosens et en Hunkies. 78, rue Joulino, 75817 PARIS Tél.: 46-22-34-14.

● MOZAMBIQUE : raid mourtrier de la Renamo. - Les hommes de la Résistance nationale du Mozambique (Renamo) auraient tué, selon les autorités gouvernementales, au moins soixante-treize personnes le lundi 10 août au cours d'un raid dans la petite ville de Manjacaze (province de Gaza), a annoncé mercredi l'agence mozambicaine de presse AIM. Selon AIM, de nombreux habitants de la ville ont été kidnappés par les rebelles, tandis que des immeubles et des banques ont été dynamités. La Renamo a démenti être à l'origine de ce massecre, mais a indiqué être l'auteur de l'attaque d'une base militaire, le 26 juillet, su cours de laquelle dix-sept soldats avaient été sbattus. — (AP.)



Les idées font croi la finance.

Ferruzzi Agricola Finanziar est née.



हार कि । जिस्से क्षण क्ष्यों । पूजा अवस्था कराने को १३ हुई । १६ है । ्रास्त्रक्षेत्रः । स्वतः व्यवस्थितं वर्षः १६ ४ । । ५६,५,५५,५५ Bili Birthampi <u>arayanga</u> (1911) वैक्षेत्रेत् १४४ प्रतासंक क्ष्मा हिन्द्रात ५०० Carlottini on Flauda Chemini<u>a a s</u>egrețali tem to the prompt of the court out of the

Adapted to \*.....

. . . . . . . .

2 tt 2000

80.00

See Charles Car See See Car Car A. W. C. Card Grant Car stem min sa tati in unione 👱 الرجوالي الأستان والمناد والمناسبة 医帕克特氏菌 新起露到 1400年 دوس التوليد ويدهم الجالات AND BOOK OWNERS SELECT AND  $\operatorname{geodesical}(\mathcal{A}_{\pm}) = \operatorname{deg}(\operatorname{deg}(\mathcal{A}_{\pm})) + \operatorname{deg}(\operatorname{deg}(\mathcal{A}_{\pm}))$ of animal in a flat in section for

A BOARDON THE PERSON

若一され、 エルジュ ウェッ हरिका प्रतिस्थ के स्थान के अधिक स्थान end the more than the second of the leader. <del>트로 의 트</del> 1994의 한글로를 기능하다. وران المحادي والمراجع الوثونية فالمعملية والم

ATRIQUEDUSID: Provide

La police arrête des dizalités de syndicalistes noirs

TOTAL SAFETANIA Control of the second of the control ा विकास के भी विकास के प्राप्त कर है। इंग्रेस्ट के किया कि किया के स्वयंत्र के கூடிக் தகிக கொண்ணு BARANT AND THE WAR AND THE PARTY OF THE PART late of the second of the sec ्के व किलाक्ष्य रहा है है । यह बार क の West Common Common

الدرارزرين وبالمستعالية الرؤهالة हेर्द्रापुष्टम् अस्त १० ५०% हे 🚧 भिन्ने स<u>र्थ</u> अञ्चल सम्बद्धान हो। g <del>Majalan</del> dan yang dalam 1990. ा 🕏 पहला छ±ा 🕶 गाना Figure 1995 and the State of th हा क्रम पार्टिक स्थापन प्राप्त है। प्र Secretary in the Secretary of हैं **के** क्या के बहुत हो। हा स्थार १८०० र १०००

. १ इस्ट्राम्ब् क्षान्त्रकारासः जिल् क्रिक्रमः राज्यात्रीत्र द्वाराज्यान r 🕏 🐧 in ili il ametrodori ir gaja ili is <del>division</del>e <del>dis</del>e dis deserve <del>(information) - (in particular description)</del> <u>ر ساجانية يا جي ... پيتايتها ته ا</u> کها

year and the

Les idées font croître la finance.

**Ferruzzi** Agricola Finanziaria est née.

En octobre 1985, le Gruppo Ferruzzi précisait son projet: constituer l'un des principaux groupes agro-industriels du monde, étendre ses activités à de nouveaux domaines et se développer sur d'autres continents. En moins de deux ans, le Gruppo Ferruzzi est devenu le premier groupe agro-industriel européen et le troisième dans le monde. Aujourd'hui, il est le second pôle industriel privé italien. Toutes activités confondues, son chiffre d'affaires atteint l'équivalent de 18 milliards de dollars.

Les principales orientations stratégiques du Groupe, telles que l'utilisation de matières premières agricoles à des fins énergétiques et industrielles, avec leur impact positif sur la protection de l'environnement, sont aussi des préoccupations majeures de la communauté internationale. C'est Agricola Finanziaria, la société holding du Groupe, qui a été le moteur d'un pareil développement.

Grâce aux succès remportés sur le marché financier, elle a pu disposer des moyens qui lui ont permis de réaliser des investissements importants tels que l'acquisition de la division industrielle de CPC Europe (le leader européen de l'amidon et de ses principaux dérivés), la prise de contrôle de Montedison et de Béghin-Say. Dans le secteur sucrier, le Groupe est ainsi devenu le premier producteur européen.

La capitalisation boursière du Gruppo Agricola Finanziaria atteint l'équivalent de 20 milliards de dollars.

••• Le Monde • Vendredi 14 apût 1987 5

Cette croissance va se poursuivre. De façon que le Gruppo Ferruzzi s'identifie de plus en plus avec Agricola Finanziaria, le holding Ferruzzi Agricola Finanziaria vient d'être

Toutes les activités du Groupe vont converger vers ce nouveau holding, de façon à ce que, à terme, Ferruzzi Agricola Finanziaria et le Gruppo Ferruzzi ne fassent plus qu'un. Plus que jamais, les perspectives de marché sont mondiales et Ferruzzi Agricola Finanziaria est déjà présent sur les cinq continents. Ses activités, largement diversifiées, s'articulent autour d'une structure verticale unique qui va de l'agriculture aux services, du trading à l'agro-industrie, de la chimie au tertiaire et comprend aussi de nombreuses participations industrielles et financières. Il est prévu d'introduire Ferruzzi Agricola Finanziaria sur les principales Bourses européennes, en particulier, à Paris et à Londres, favorisant ainsi l'ouverture internationale de l'actionnariat que justifie l'importance du Groupe. Une impulsion a été donnée, il y a deux ans. Hier les idées ont fait croître la finance.

Aujourd'hui, c'est à la finance de faire croître les idées.



## **Amériques**

ETATS-UNIS: l'intervention présidentielle sur l'« Irangate »

## M. Reagan affirme avoir poursuivi une politique « qui faisait faillite »

Au cours d'une allocution télévisée de dix-buit minute diffusée le mercredi 12 août, le chef de l'Etat américain a accepté de porter l'entière responsabilité du scandale de l'« Irangate » en soulignant qu'il était « en dernier ressort respon-sable devant le peuple améri-

WASHINGTON correspondence

Oublions le passé et concentronsnous sur l'avenir. Tel était le mes-sage implicite du court discours du ésident Reagan, pressé, de toute évidence, de tirer un trait sur l'«+lrangate+» et désireux avant tout de projeter l'image d'un diriant ayant bien repris en main la barre du pouvoir après des mois de flottement. D'où son souci de reveniquer l'entière responsabilité de ce qu'il a appelé l'erreur . c'est-àdire la vente d'armes à l'Iran.

« Mes préoccupations pour les otages, l'image de ces Américains enchaînés, privés de leur liberté et enchaînés, prives ae seur source es de seurs familles, dominaient mes pensées. (...) C'était une erreur ». 8t-il déclaré, et, avec une franchise désarmante, il a ajouté : « J'ai, avec entétement, poursuivi une politique qui faisait faillite. » Le secrétaire d'Etat, M. Shultz, et M. Weinberger, ministre de la désense, qui s'y opposaient, - avaient raison ».

Ainsi le président a-t-il répété son mea culpa du 4 mars dernier, avec la nuance qu'il avait - trop de respect pour le peuple américain ». « A la vérité, a-t-il déclaré, rien de ce que je pourrais dire ne rétablirait la situation. Mais cet acte de contrition ne contensit aucune référence à l'abus de pouvoir, au mépris du principe des check and balances, de l'équilibre des pouvoirs, de la violation de la loi, mis en évidence par l'« lrangate ».

Animé essentiellement par son désir de souligner qu'il restait le « patron », il a tancé l'amiral Pointdexter, son ancien conseiller pour les affaires de sécurité : « Je suis celui qui a l'ultime responsabilité devant le peuple américain (...). L'amiral déclare qu'il voulait me protéger, mais aucun président ne saurait jamais être protégé de la vérité,

Le plan de paix en Amérique centrale

#### M. Ortega se rend à Cuba

Le président nicaraguayen Daniel Ortega a quitté, le mercredi 12 août, Managua pour une «visite sur-prise» à Cuba, où il s'entretiendra avec le président Fidel Castro du processus de paix en Amérique centrale. M. Ortega a indiqué qu'il se rendait à Cuba en raison des liens stroits qu'entretenait son pays avec La Havane.

 Il s'agit d'une visite de travail et d'échanges de vues . a-t-il déclaré, ajoutant qu'il était disposé à rencontrer aussi le numéro un sovié-tique M. Mikhail Gorbatchev et « tous (les représentants) des pays avec lesquels le Nicaragua main-tient des relations ». Il a enfin souligné que ce projet de voyage avait été présenté et approuvé par les chefs d'Etat du Costa-Rica, M. Oscar Arias, et du Guatemala, M. Vinicio

Le plan de paix proposé la semaine dernière par les cinq chess d'Etat d'Amérique centrale continue en outre à susciter de nombreuses réactions. Le secrétaire d'Etat américain à la désense, M. Caspar Weinberger, a ainsi estimé que ce plan, s'il faisait perdre à la Contra sa capacité militaire, supprimerait du même coup tous les moyens de pression sur le gouverne-ment sandiniste. Car, a poursuivi M. Weinberger, • il n'y a pas de calendrier pour les élections ou pour la démocratisation ».

Au Salvador, la guérilla du front Farabando-Marti de libération nationale (FMLN), fait savoir mercredi qu'elle désirait négocier avec le gouvernement pour mettre fin à huit ans de guerre civile. Le FMLN a précisé qu'un cessez-le seu pouvait être à l'ordre du jour des pourpar-

Ces déclarations devraient être un prélude à une rencontre entre les CHILI: inculpation de quatre deux parties. Le président salvadodirecteurs de journaux. - Les resrien Napoleon Duarte avait en effet ponsables de quatre périodiques d'opposition, Emilio Filipi du quoti-dien la Epoca, Juan Pablo Cardenas, de l'hebdomadaire Analisis, Marcelo affirmé le même jour qu'il ne dialoguerait avec la guérilla que si elle acceptait les termes de l'accord de paix qui prévoit outre le « cessez-le-Contreras de la revue Apsis et Ismael fou ». - l'amnistie et l'intégration Llona, de Fortin Machopo, ont été inculpés le mercredi 12 août pour la dans le processus démocratique » des forces de la guérilla. - (AFP. Reuter, UPL.) publication de texte de « propa-gande » du Parti communiste inter-



(International Herald Tribune du 13 août)

PARAGUAY: selon Amnesty International

Un prisonnier politique

est emmuré dans sa cellule

Why can't they put on a re-run of my first term?

aucune opération ne serait assez secrète pour être dissimulée au

#### Des questions sans réponses

Bien entendu, le président a rappelé qu'il avait pris des mesures pour corriger les défaillances du système : réforme du Conseil national de sécurité, privé désormais d'un rôle opérationnel dans les activités secrètes; nomination d'un nouveau conseiller pour les affaires de sécurité (M. Carlucci), d'un nouveau chef d'état-major à la Maison Blanche (M. Baker), et il a ajouté qu'il avait nommé un nouveau directeur de la CIA, mais sans préciser que le poste est devenu vacant par suite du décès de William Casey, son ami

A vrai dire, l'épilogue de l'« Iran-gate » fait par le président était très court et laissa beaucoup de ques-tions sans réponses, à commencer,

L'un des prisonniers politiques

les plus anciens d'Amérique

latine est, selon Amnesty Inter-

national, emmuré dans sa cellule,

au Paraguay. Napoleon Ortigoza,

âgé de cinquant-quatre ans et

ancien capitaine de l'armée de ce

pays, est détenu depuis vingt-

quatre ans. En isolement pen-

dant la plus grande partie de sa

peine, l'ex-capitaine devrait être

libéré le 17 décembre prochain.

L'organisation des droits de

l'homme affirme qu'il y a trois

semaines la porte de sa cellule a

été enlevée et que le mur de bri-

que qui y a été construit, a sim-

plement été percé, avec une

petite cuverture pour laisser pas-

ameté en décembre 1962, et

reconnu coupable per un tribunal

militaire, en juillet 1963, de com-

plot et de meurtre. Il est détenu

à la caseme de la Guardia de

Seguridad, la prison de haute

sécurité d'Asuncion. Amnesty

International est convaincue de

son innocence et explique que la

seule vraie raison de sa condam-

nation est son opposition au

général Stroessner, au pouvoir

depuis trente-trois ans. Napoleon

Ortigoza a été adopté par l'orga-

nisation comme prisonnier d'opi-

Depuis plusieurs années des

rapports réguliers sur l'état men-

tal de Napoleon Ortigoza par-

viennent à Amnesty. Son état

Napoleon Ortigoza avait été

ser la nourriture.

justement, par le rôle de William Casey; très certainement, le prési-dent avait préféré la sormule d'un discours à celle d'une conférence de presse, qui l'aurait exposé aux ques-tions délicates ou insidieuses des journalistes. M. Reagan a répété qu'il n'avait jamais eu connaissance de l'opération de diversion des fonds en faveur des « contras », mais il n'a pas indiqué si, comme l'amiral Pointdexter l'affirmait, il aurait approuvé l'entreprise. Apparem-ment, il n'a pas pris, on a délibéré-ment ignoré, l'entière dimension du dommage causé par l'« Irangate» au fonctionnement des institutions. Aussi bien, an nom des démocrates. le sénateur Mitchell a-t-il immédiatement souligné qu'a aucune fin ne justifie les moyens » et que la démocratie américaine repose sur l'obéis-

sance à la loi.
En ce qui concerne l'avenir, le président voit la vic en rose. Il accomplira la mission que lui a confié le peuple américain en 1980 et qu'il a confirmé en 1984. Il insiste

aurait particulièrement empiré en mai 1987 après le rejet de sa

demande de grâce, et on aurait

entendu depuis des hurlements

continuels provenant de sa cal-

lule. La Cour suprême militaire

avait refusé cette libération, sous

prétexte de mauvaise conduite.

La Cour aurait cité à l'appui de

cette conclusion le fait que

Napoleon Ortigoza a essayé au

moins une fois de se suicider.

Amnesty international a lancé un

appel urgent au gouvernement

Le directeur du journal

d'opposition et trois dirigeants

du Parti révolutionnaire

arrêtés. - Le directeur de l'heb-

blo, M. César Baez Samaniego,

et trois dirigeants du Parti révo-

lutionnaire fébrériste (PRF) ont

été interpellés dans la nuit du

mercredi 12 août per la police.

Le parti Colorado au pouvoir

avait demandé lundi qu' El Pue-

blo, seule publication d'opposi-

tion encore autorisée, cesse de

paraître, et, le même jour, la

police avait averti qu'elle répri-

merait sévèrement toute mani-

festation de l'opposition. Pour

M. Oscar Acuna, président du

PRF, ces amestations répondent

à l'annonce, par l'opposition,

d'un grand rassemblement qui

devait avoir lieu jeudi sur la Plaza

Independencia, près du monu-ment de la Liberté. — (AFP.)

dit, ce qui est illégal aux termes de la

Constitution. Les quatre journalistes

ne risquent pas l'emprisonnement

mais une amende maximale de

25 000 dollars. M. Cardenas a déjà

été condamné - pour injures au chef

de l'Etat - à passer toutes ses nuits

en prison pendant dix-huit mois. Il

purge actuellement sa peine. — (AFP, Reuter.)

adaire d'opposition El Pue-

torique » avec le Kremlin sur les engins nucléaires de portée intermé diaire : « Les Soviétiques négocient de force » et cela grâce à l'effort militaire entrepris depuis 1980.

Au sujet de l'Amérique centrale le président n'a pas repris ses habi-tuelles et virulentes diatribes contre les sandinistes, mais il a réaffirmé son appui aux « contras ». « Je suis entièrement engagé envers les combattants de la liberté, a-t-il ajouté, et nous n'avons jamais abandonné ceux qui combattent pour la démo-cratie et la liberté... • Il s'est félicité de l'accord des présidents d'Améri-que centrale, mais a noté au passage que les Etats-Unis avaient pris l'initiative diplomatique qui amorce peut-être une politique étrangère

#### Coopérer avec le Congrès

M. Reagan a exprimé sa volonté de coopérer avec le Congrès, et le sénateur Mitchell a répondu positi-vement à cet appel. Mais les démocrates soulignent qu'an cours des dernières semaines le président a pris des positions agressives, notamment sur la question du budget.

En fin de compte, le chef de la Maison Blanche peut compter sur les réactions favorables de l'opinion publique, dont il a justement senti qu'après les témoignages sensation-nels du début de l'enquête parlementaire elle se fatiguerait de l'« Irangate ». Mais la classe politique, elle, n'est pas indifférente. La publication du rapport de la com-mission d'enquête à la rentrée d'octobre relancera le débat, interrompu seulement par le départ en vacances du président et la fin de la session parlementaire.

Déjà, les démocrates soulignent la légèreté de M. Reagan. « L'impression qu'il donne est qu'il n'a pas entièrement assimilé les événements les plus perturbants que son administration ait connus», écrit le Washington Post. D'autre part, les républicains de droite déplorent que le président se soit excusé, alors qu'il aurait de dénoncer, avec une vigueur accrue, selon eux, les pré-tentions du Congrès à surveiller de plus près les activités secrètes et à définir la politique étrangère.

## **Diplomatie**

Le vingt-sixième anniversaire du mur de Berlin

## La détente profite aux fugitifs

de notre correspondant

Le mur de Berlin a vingt-six aus. Depuis le 13 août 1961, la RDA n'a cessé d'améliorer ses impression-nantes installations frontalières interallemandes, qui courent sur l'assaigne ; deux barrières métalliques de plus de 3 mètres de haut et, entre elles, des miradors et autres bunkers d'observation, des bandes de contrôle éclairées la nuit, et sur lesquelles toute trace de pas est marquée dans le sable.

Avec la mise en place de systèmes électroniques sophistiqués, ce dispo-sitif est en passe de devenir quasi-ment «parfait», malgré l'élimination, fin 1984, des installations de tirs automatiques et la suppression, en 1985, des mines an sol.

Certains experts ouest-allemands pensent même que la RDA pourrait lever l'obligation faite à ses gardes frontières de tirer sur les fugitifs sans que cela facilite pour autant le

Sur les quelque 240 000 Alle-mands de l'Est qui se sont réfugiés en RFA depuis 1961, environ

pée en force à travers les installa tions frontalières. 188 ont été thés dont 77 à Berlin.

Pour les sept premiers mois de cette année, selon le décompte de l'Association du 13 soft, il y a en 112 tentatives réussies à Berlin-Ouest. Trois jeunes gens sont tombés sous les balles de la police est-allemande des frontières en début d'année. Si l'on en croit le garde frontière Jens Bernhardt, passé à Berlin-Ouest à la fin de juilpasse à Bernie Juest à m un de jun-let, ces derniers mois ont été partien-lièrement propices pour forcer le rideau de fer. Le jeune garde fron-tière a révélé que Berlin-Est avait levé l'ordre de tirer sur les fugitifs durant les grandes festivités qui on marqué cet anniversaire : les visites dans la partie occidentale de la ville idents Mitterrand et Reagan et de la reine d'Angleterre, ainsi que le départ du Tour de France, le

a confirmé ces informations, affirmant disposer d'« indications allant en ce sens ». Tout laisse croire que la RDA fera preuve de la même « magnanimité » durant la visite de M. Erich Honecker en RFA (du 7 25 000, selon les chiffres du minis-tère ouest-allemand des relations au 11 septembre). — (Intérim.)

## Echange d'agents secrets entre les deux Allemagnes

### L'espion du Tornado rendu à l'Est

Un important échange d'agents secrets a eu lieu le mercredi 12 août entre les deux Etats allemands, moins d'un mois avant la visite en RFA du numéro un est-allemand, M. Erich Honecker (7 au 11 septembre).

L'opération a eu lieu au poste frontalier de Herleshausen, au sudest de la RFA.

Parmi les trois agents de l'Est remis à la RDA se trouvait l'ingénieur Manfred Rotsch. Arrêté en septembre 1984, il a ait été condamné pour avoir notamment communique à l'URSS des plans du chasseur Tornado, fabriqué en commun par la RFA, la Grande-Bretagne et l'Italie.

An moment de son arrestation, intervenue grâce à des informations des services secrets français, Man-fred Rotsch travaillait comme ingé-nieur chez le constructeur aéronautique MBB (Messerschmitt Boelkow

En échange de M. Rotsch et de deux autres personnes moins impor-

Christa-Karin Schumann (cinquante-deux ans) et un agent de l'Office fédéral de protection de la Constitution (la DST ouest-allemande), M. Wilhelm Wilms.

M≖ Schumann, que l'on dit très malade, a été la compagne d'un offi-cier est-allemand, l'amiral Winfried Banmann, qui a travaillé pour le contre-espionnage ouest-allemand. Tous deux avaient été arrêtée en 1979 à Berlin-Est, alors qu'ils s'apprétaient à passer à l'Ouest. L'officier a été exécuté et elle avait été condamnée pour espionnage à quinze ans de prison.

Depuis des années, la RFA cherchait à obtenir la libération de M™ Schumann, devenue en RFA un symbole de la «répression» dans l'autre Etat allemand. Les services secrets de l'armée populaire estallemande s'étaient toujours opposés jusque-là à ce qu'elle soit rachetée par Bonn ou comprise dans un échange d'agents. - (AFP.)

## A TRAVERS LE MONDE

#### Espagne Madrid renforce

la coopération antiterroriste

avec Paris et Alger

Madrid. – Le gouvernement de M. Felipe Gonzalez renforce actuellement son dispositif antiterroriste tent avec la France qu'avec l'Algérie. En moins de deux semaines, le secrétaire d'Etat espagnol à la sécurité, M. Rafael Vera, s'est rendu à Paris et à Alger. Le 7 août, les autorités espagnoles ont annoncé la nomina-tion prochaine d'un « super-policier » chargé spécialement de coordonner avec les autorités françaises la lutte antitemoriste dans la région fronte-

Lors de sa visite à Alger, les 10 et 11 août, M. Vera a établi avec les autorités algériennes une « liaison permanente » en matière de sécurité bilatérale. Alger donnera toutes informations sur les membres de l'ETA sur son territoire, tandis que Madrid s'engage à informer les autorités algériennes sur les activités des opposants algériens favorables à l'ancien président algérien Ahmed Ben Bella, qui se trouvent surtout dans la région d'Alicante. En novembre demier, Madrid et Alger avaient conclu un accord aux termes duquel l'Algérie s'engageait à accueillir sur son sol une trentaine de membres de l'ETA. — (AFP.)

#### Sri-Lanka

Deux officiers indiens tués lors d'une opération. de déminage

Colombo. - Daux officiers indiens ont été tués et deux soldats inciens blessés grièvement, le mercredi 12 août, lors de l'explosion d'une mine dans la péninsule de Jeffna. La mine avait été posée à cet endroit par les indépendantistes ternouls, selon le Haut Commissariat indien à Colombo. Ces pertes sont les pra-mières subies par l'armée indienne depuis le déploiement par New-Delhi, à partir du 29 juillet, d'une force de paix d'environ six mille hommes, dans le cadre de l'accord signé entre l'inde et Sri-Lanka. Les opérations de déminage sont rendues plus difficiles par le fait que les militaires indiens ne disposent pas d'un plan de ce champ de mines. La plupart des indépendantistes tamouls, qui aavaient déposé ces mines, ont en effet été tués depuis, a-t-on expliqué de source

D'autre part, les Tigres de l'Eslam, principal groupe séparatiste, ont remis aux autorités environ huit cents armes à feu, les 5 et 9 août. Cette opération s'est poursuivie jusqu'ici sans incident notoire. Militaires indiens et sri-lankais soupçonnent les rebelles de cacher au moins 10 % de leurs armes, tout en affirmant que calles-ci ne pourront pas être dissimulées longtemps. — (AFP,

#### Haîti

Un couple français victime de violences

Port-au-Prince. — L'épouse d'un homme d'affaires français a été vio-lée, tandis que des hommes hebités en soldats de l'armée haltienne retenaient prisonniers son man et son beau-frère sous la menace de leurs armes au domicile du couple dans la banlieue de la capitale haitienne, a annoncé, le mercredi 12 août, 'ambassade de France à Port-au-Prince. Les cinq hommes armés, dont quatre soldats, ont également pris une somme d'argent « conséquente » et des bijoux au domicile de l'homne d'affaire, un concession-naire de la société l'Abeille, importa-trice des véhicules Renault et Peugeot dans i'ile.

C'est mardi, vers 1 heure que les trois Français sont été apprehendés à bord de leur voiture en sortant du garage de leur maison de Pétionville. Les cinq hommes, après leur avoir signifié qu'il ne deveit pas se trouver dans la rue à une heure si tardive, les ont raccompagnés à leur domicile sous prétexte que le couple était soupçonné de dissimuler de la cocaine. L'agression a ensuite duré pendant une heure, et les cinq

hommes sont repartis dans une automobile japonaise de couleur bleue. Les trois victimes se sont ensuite réfugiées dans la résidence d'un diplomate français.

Tree:

99 : ...

37.3

# Fares

Les responsables de l'ambassade ont pris contact avec le ministre haltien des affaires étrangères, le colonel Abrahm, mais le gouvernement haitien n'a pour l'instant fait aucun commentaire. - (AFP, Reuter.)

 HONG-KONG : nouvel afflux de réfugiés. — La police maritime a appréhendé, le mercredi 12 août, 634 réfugiés sino-vietnamiens qui essayaient de rentrer illégalement les eaux de la colonie britannique à bord de treize bateaux. Ces immigrants « Hoas », originaires du Vietnam et réfugiés en Chine, seront rapatriés en Chine après contrôle de leurs identifiés, a précisé un officiel. Au total, près de 5 000 réfugiés ont tenté de rejoindre Hong-Kong depuis le 20 juin, a-t-il ajouté. Il s'agit du plus important groupe de réfugiés arrivé depuis sept semaines (le Monde du 8 août). — (AFP.)

• INDE : Quatre policiers tués au Pendjab. - Quatre policiers sur-veillant le domicile d'un patron de presse ont été trouvés morts, le jeudi 13 août à Jalandhar (Penjab), a annoncé le chef de la police de l'Etat, M. Julio Ribeiro. Selon M. Ribeiro, il n'est pes certain que ces meurtres soient liés à la campagne menée par les séparatistes sikhs au Penjab. Ils pourraient être le résultat d'une bagarre entre les gardes, deux autres policiers étant portés manquant.

 Chine: trois intellectuels exclus du PC. — Trois intellectuels Roéraux ont été exclus du Parti communiste chinois (PCC), dans le cadre de la campagne contre les idées politiques occidentales, a-t-on appris, le jeudi 13 août, de source chinoise. Il s'agit de MM. Su Shaozhi, directeur de l'Institut de recherche sur le manxisme-leninisme et la pensée de Mao Zedong, Wu Zuguang, dramaturge connu, et Wang Ruoshui, ancien rédacteur en chef adjoint du Quotidien du peuple, organe du PCC. « Cette campagne va encore se pour-suivre un bon moment », a indiqué une source chinoise informée, prédisant d'autres exclusions du parti. --(Reuter.)

M. Bernard Pons ems

aforces de l'ordre nécess

### Tout va bien

Latinate Control of the Control of t M. Latinus & som controlling frage. ens Mas Italian Mir Master And THE RESERVE THE PROPERTY THE Militaria at the same service areas

print property from CAN S CONTRACTOR SE FORM MOTOR that, where we see that it were Tantin M. Polit in gennente where you was seen to be an in the second Colored were a see Color of the THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

### Décès de M. Jean Masse mien député PS) des Bouches du Rhône

Henry Masser and in depute acquaitete des Manufers des Malles, et president de manufe penetral et ancien adjoint et ancien de malle de the of most surfer d'un Compar à l'âge de méraphe-mise Skind 10 a. 2. Marceille Sex absignie auf ett refillerent Schen product in familie ter a mandennen al de personnalities en du departe ment, de toutes (endances.

turan du WKA

## Un bar in du « desserrisme »

1.000

WE ENQUETE

MASSON MINO

thought do Aboves >

Bull du Vignobie

SECURER

Total in anyther the second in the second Rapusta, Artinde Andrian e. Bastier latera Charles Labor Labor Labor · ITSE PROGRE

Continue des describes de des fortunte bette brutt unter abent Capture Line Fulle aufreifente bie beite Man in the section of The state of the s tare. It talks med all freiberte birth all fin realista permanadas, las apreces trangele to was and the time the nice of the LANDA BANGAR

> The or have all 1965 done if grander to Chara Compart if was on this do wrom a so himmed analysis. Modell Man too taken in all the party The second secon The state of the first and the ter und gertieft mannen fin The results of the property of the second of Arteria de la constanta de la

> The same appeal that with digital Fall from Personal feitert fe in anter The Court Dellary was a ACTIONS CONTROL OF THE PARTY OF

# Politique

Le vingt-sixième anniversaire

La détente profite aux sugi

1 to 1 to 1 वीके राज्यानीयकः श्रीकृष्णकात्रुद्धार्थनीयविक्रमात् en men de Seria e english bit Demail of the section of RDA - 1 व्यक्ति वैशासन्तरम् स्ट ल्लाहरू । there is a comment of the second of the seco The Remarks are an expense. manufacture of the state of the second of th हें के कि के <u>के किया के किया</u> का का कि के कि Ande ub frite gr freite de thate bis Mary Maringaria State Color and Colored Color

ಿಹಾಗಿ - ಫೂರ್ಡ್ಫ್ ಸಾರ್ಟ್ಫ್ ಪಿಂಟಗುತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಿಸಿ gram for the day of the manufacture of the same and the s de la Cara in <u>Anta das</u> Luc Totalia report cust effected of the Commercial Control of the State of the Control of t Commence de la sur les logistes (1997) The Company of the season of t

lightinge d'agents secrets entre le

L'espion du Tornade renga a l'Es ी १ वर्गास्तरम<del>ानाः नेपतित्रप्रदेशं वी</del>श्वरद्वारः ह्या -

Committee of the second of the ti n i lander en ett a en il. . E tig vitteraux et ( en il se) 

And the second of the second o ನಪಿಸಿದ್ದರು .. .. ಕ್ರಾನ್ನ  $|\hat{\Phi}_{W}|$  with the first state of the first state of 医三种的 医单位多菌素 医动物炎 水石 解于成功 Bernaman di distributione di Marco di Laboratoria. Professora di distributione di Caratta di Santa L. MART HART, STEETHER BY MINE WILLIAM င်းချင်နှို့သည် လေ့ ကြောင်းသည် အားလောင်

Sold as in the common terms where it is a party

on Williams and a graphic bursh in the college of the

Project for the second will be a second of the second

· 本 September 1 - American September 1 - Am

44 January - Harris Lander - -

Physics of the second second second

normalisation are the seek of the second and second in the second

the company of the property of

en et fan Gemeente in 1821 is de l

and the first residence in the second of

्र राज्यके हैं किए साम है दें दें दे हैं।

Sold Special Conference States

الأرواع والمراط في المراط المراط المراط المراط

्राष्ट्र क्षा के स्थापन के स्थ स्थापन के स्थापन के

ta new estate an interfer special set of the in-

an ∰ander market in particular particular and the second second

THE PARTY

in the second

हम्म द्वीसाध्यस्य १ म्यम्स्य ६ १५१ - ५५०

A CONTRACTOR CONTRACTO

الأوار والمرازية المحاجب الميت والمرازية

المنظ والطائة مينو وسهيمهمها

form and a superior of the second

A A REPORT OF THE CONTROL OF A ME

PAGE A PROPERTY OF

A CONTRACTOR OF STREET

THE STREET STREET

M. September & Thomas and the

海海河海岸 电电路 计

A MARKET SA TELESCOPE

स्के स्टूबर्स के स्टूबर के अपने स्टूबर के स्टूबर क

金额 医水管 医红斑 安全的 医二 The second

The same of the party of the same of

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

A Margaran Andrews

> पुरस्केत्र १८५० वर्षः स्थापन् । ज्याने स्टिन्स्टिन्

a<u>n light daile stig</u> konstion dan e 📑 👫

**\*\*\*** \*\*\*

The right is a substitute of the substitute of t

第5曲 and the contract that the contract of the

Action of the control of the control

THE RESIDENCE OF STREET

Mile Fiftigues and commencer that

والمحاجر الرافيا بالمجتبط جيها

20 - ಕರ್ನಿಯ ಕರ್ಮಾಟಕಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲಿ ವಿಶೇಶಕ್ತನ್ನು TRAVERS LE MONDE

2022112

- .---

24 - F

L'interdiction de la marche des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie

### M. Bernard Pons emploiera « les forces de l'ordre nécessaires »

Le ministre des DOM-TOM, M. Bernard Pons, a lancé, le mercredi 12 août, au cours d'une confé-rence de presse à Paris, une mise en garde au FNLKS, en affirmant que le gouvernement emploiera « les forces de l'ordre nécessaires » pour faire « appliquer à la lettre » l'interdiction de la « marche pour l'indépendance dans la paix » décidée par le mouvement indépendantiste calédiein le nouvement du FNU KS donien. Le porte-parole du FNLKS, M. Yeiwene, avait indiqué la veille que cette démonstration prévue sur l'île du 23 août au 3 septembre « aurait bien lieu ». M. Pons avait interdit cette marche ainsi que celle du RPCR, programmée après celle du FNLKS aux mêmes dates et baptisée « marche tricolore pour la liberté » par les anti-indépendantistes. Deux arrêtés identiques confirmant ces interdictions ont été publiées, jeudi, au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie et dépendances. Les textes mettent en évidence « les troubles graves à l'ordre public et les risques d'affrontement pouvant résulter de plusieurs manifestations, contremanifestations ou attroupements sur la voie publique » en période préréférendaire.

Interrogé sur son attitude en cas de maintien de la marche du FNLKS, M. Pons, qui revient d'un sixième voyage en Nouvelle-Calédonie en quinze mois, a affirmé que e si le FNLKS veut aller à une situation d'affrontement, il en pren-dra la responsabilité (...) et trou-vera en face de lui un dispositif qui permettra de faire respecter les décisions prises par le gouverne-ment». Commentant les propos de M. Yeiwênê (le Monde du 13 août), le ministre a déclaré : « Ce n'est pas très joli de dire qu'on sort les cana-ques des tribus. Les Mélanésiens sont majeurs, et ces propos exces-sifs ne traduisent pas la réalité profonde au sein de la communauté mélanésienne. »

M. Pons a souligué que « la consultation du 13 septembre (le référendum) est un enjeu capital » au soir de laquelle « une situation de droit se substituera à un état de fait ». Revenant sur une expression qu'il avait déjà utilisée, selon laquelle . les abstentions n'auront ministre a indiqué que le FLNKS, qui a appelé à l'abstention, ou bien se désintéresse de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, on bien . n'est pas très sur du type d'indépendance qu'il veut », ou • a peur d'être très argement minoritaire ».

Selon lui, cette abstention volontaire - « il faudra tenir compte de l'abstention traditionnelle » qui, affirme M. Pons, oscille en général entre 20 % et 40 % sur le territoire n'a pas lieu d'être dans la mesure où

les Calédoniens auront à répondre à deux questions différentes : «Je veux que la Nouvelle-Calédonie accède à l'indépendance » et «Je veux que la Nouvelle-Calédonie demeure au sein de la Républi-que ». M. Dick Ukeiwe, sénateur RPR qui assistait, à côté du ministre, à cette conférence de presse, a souligné que le référendum est « le plus précieux cadeau que la République ait pu nous faire ».

Pour sa part, M. Jean-Marie Tjibaou, président du FLNKS, a estimé, jeudì, à Nouméa, que l'inter-diction des deux marches était - une mise en scène établie de connivence avec le RPCR - qui, selon lui, est incapable d'organiser une marche aussi longue « que celle des indé-

Enfin, M. Antoine Waechter, can-didat des Verts à l'élection présidentielle, a envoyé un télégramme de soutien - au bureau politique du FLNKS, souhaitant que son action « puisse conserver son caractère non violent »,

#### Tout va bien

OUT va bien en Nouvelle-Calédonie : tel est le leit motiv de M. Bernard Pons depuis qu'il a pris en charge le dossier, c'est-à-dire depuis qu'il y a mis lui-même bon ordre. Peu importe que cet ordre soit dû à une présence militaire renforcée : M. Pons ne veut voir que le succès de ses amis du RPCR et la déconfiture inéluctable des indépendantistes canaques.

Chacun connaît, en effet, par avance le résultat du référendum du 13 septembre prochain : la composition du corps électoral néocalédonien et la consigne de boycottage donnée par le FLNKS assurent les partisans de M. Lafleur d'une confortable maiorité. Mais chacun sait également que ce référendum ne résoudra rien et que le prochain président de la République en sera quitte pour remettre en chantier une politique enfin équilibrée.

Car à l'évidence M. Pons attire sur lui les reproches qu'il adressait, il n'y a pas si longtemps, au gouvernement socialiste. Ce dernie était, seion lui, coupable d'avoir fait le jeu d'une communauté - celle des Canaques - contre l'autre. M. Pons se présente aujourd'hui de son bureau de la rue Oudinot, avec à ses côtés la € cau tion » de M. Dick Ukeiwé, en véri table patron de la campagne électorale du RPCR.

## Décès de M. Jean Masse ancien député (PS) des Bouches-du-Rhône

M. Jean Masse, ancien député socialiste des Bouches-du-Rhône, ancien président du conseil général et ancien adjoint au maire de Marseille, est mort des suites d'un cancer à l'âge de soixante-seize ans, le lundi 10 août à Marseille. Ses obsèques ont été célébrées mercredi en présence d'une foule très nombreuse et de personnalités politiques du département, de toutes tendances.

### Un baron du « defferrisme »

populaire, M. Jean Masse appartenait à une dynastie d'élus inaugurée par son père, Marius, qui fut adjoint au maire (SFIO) de Marseille, Henri Tassot, de 1935 à 1939, et perpétuée par son fils, égaleme prénomme Marius, conseiller muni-cipal, conseiller général et ancien député (PS) avec les parlementaires

Personnage truculent et très ou anciens parlementaires Irma Philibert.

UNE ENQUÊTE tants sur le terrain.

nationale de 1962 à 1981, date à aquelle il passera le relais à son fils

Son nom ayant été cité dans l'affaire des fausses factures de la mairie de Marseille, il sut évincé du conseil municipal par Gaston Defferre, auquel il apporta toutefois une aide décisive avec Charles-Emile Loo - entre les deux tours du scrutin de 1983. Inculpe

Rapuzzi, Antoine Andrieux, Bastien Leccia, Charles-Emile Loo, Louis

Il était l'un des « barons » du defferrisme, sans avoir cependant occupé de responsabilités dans l'appareil du Parti socialiste. Se présentant lui-même comme « massiste», il incarnait au plus haut point le système clientéliste marseilais, fondé sur un puissant réseau de relations personnelles, les services rendus et une activité de tous les ins-

[Né le 3 janvier 1911 dans le quartier: de Château-Gombert et ancien chef de service à la Sécurité sociale, M. Jean Masse avait entamé une carrière politi-que en 1945 comme adjoint au maire de Marseille et conseiller général des Bouches-du-Rhône. Il sera constamment pouches-un-knope. It se'ta conseil municipal jusqu'en 1983 avec des délégations importantes, dont principalement celle de la voirie. Il siègera également pendant quarante ans au couseil général dont il fut le président de 1957 à 1959. Elu député dans la première circonscrip-tion des Bouches-du-Rhône de 1956 à 1958, il sera battu en 1959 dans la huitième circonscription, qu'il représentera ensuite sans interruption à l'Assemblée

neux sours ou scrum de 1983. Inculpé en noût 1983, il bénéficiera d'un non-lieu avant d'être promu au grade d'offi-cier de la Légion d'honneur en mars der-nier.]

Les «accroches» estivales des «copains d'Arlette»

## Une journée dans la vie des moines-soldats du trotskisme

MULHOUSE

de notre envoyé spécial

«L'Ariette, elle dit des choses vaies, mais elle est trop extré-miste.» Surprise par sa propre audace, la femme du mineur retraité part d'un grand éclar de rire. Depuis près d'un quart d'heure, elle et lui font face au militant-démarcheur de Lutte ouvrière venu pour « créer des

Eux sont en haut du petit escalier du comidor de leur maison plan-tée, comme toutes celles qui sont alentours dans un jardin. Le tout appartient à la Société des mines de potasse d'Alsace. Ils sont au frais. Lui s'est aventuré sur les premières marches qui grimpent vers la porte d'entrée, sans aller plus loin. En plein soleil. Il n'a pas l'air de se rendre compte que ça fois de plus à convaincre ses interlocuteurs de la nécessité pour « les travailleurs » de ne compter que

C'est juste, monsieur », a dit la dame en réponse aux arguments carrés du trotskiste. Pour « vendre > la révolution, on va au plus ores la revolution, on va au plus simple, sinon au plus simpliste. Du brut de décoffrage. Le monde est partagé en deux : d'un côté, les exploités qui triment toute leur vie pour des clopinettes, de l'autre, les bourgeois et les patrons, qui « s'en foutent plein les poches ».

Difficile de résister à un propos si limpide. La plupart du temps, on acquiesce : « C'est sûr, droite ou gauche, ils font rien pour *Ouvrier.* > Le militant « biche ». Mais, pour venir en discuter *e avec* commune voisine, c'est une autre paire de manche : « Justement, ce soir, monsieur, on part à Nantes voir nos enfants. Le garçon n'a pas voulu faire la mine, il est dans la police. »

Plus loin, un autre « travailleur », polonais par sa mère, € mal-gré nous » enrôlé dans la guerre par les Nazis, retraité par la mine et jardinier par la force des choses, ne pourra pas venir non plus. Il n'a aucun atome crochu avec le communisme, mais surtout il va acheter une voiture : une Lada soviétique, à en croire les prospectus détenus ner es f

face à l'intrus, n'a pas de voiture du tout. Inutile d'accrocher le mari, il est sourd.

Il en faudrait plus pour décourager le militant. Moine-soldat du trotskisme, il s'en va de porte en porte, méthodiquement, à travers la cité minière. Quatre autres camarades font la même chose, dans d'autres rues, pendant plu-

#### La chasse aux signatures

Tous les étés depuis une dizaine d'années, excepté en 1986, Lutte ouvrière a lancé ses « caravanes » sur les routes de France. La caravane en question est composée, le une tente pour coucher les militant(e)s, une autre pour faire la cuisine et beaucoup de courage au service de la cause révolutionaire. On prend sur son temps de vacances pour aller agrémenter celles des autres. Par sauts de puce, de commune en commune on va vendre l'hebdomadaire Lutte ouvrière sur les marchés, on fait des «accroches» dans les cités ouvrières ou à la sortie des usines L'∢accroche » semble un loisir essentiel dans les activités de cette organisation d'extrême gauche. Créez des liens, partez en vacances avec LO.

Faire une «accroche», c'est après une discussion au corps à corps qui peut s'étemiser, réussir à obtenir l'adresse de la personne accrochée pour rester en contact Et peut-être plus, comme on dit dans les petites annonces spécialisées. Mais là il ne s'agit que de devenir sympathisant ou militant

A quelques mois de l'élection présidentielle, on fait aussi la chasse aux signatures de maires. Il en faut cing cents pour permettre à « Arlette » de se présenter. Les militants n'aiment pas trop parler de ce sport délicat. Goût du secret ? Peur d'être accusé d'électoralisme, alors que l'on considère qu'il n'y a « nen à attendre des élections » ? Souci de préserver la tranquillité d'élus amoureux de la démocratie? Il y a bien un peu de tout cela.

une dame en noir, qui craint mani- encore les plages et les lieux tou- vernement de gauche et sur l'atti-

ristiques, du Nord à la Vendée, de la Côre basque à la Provence, en passant par le Jura et l'Alsace, sont de charmants melanges, tout à la fois caricature de militantisme et minutieux travail de connais et minuteux travaii de compas-sance du terrain. Ni camp de scouts, ni retraite religieuse, ni démarchage du calendrier annuel des sapeurs-pompiers. Et pourtant la caravane a l'aspect fraternel de l'un, l'abnégation sacerdotale de l'autre et le culot patient du troi-sième. Est-ce pour ne pas tomber dans la trivialité ou pour éviter les

étaient deux douzaines en Alsace s'appeler par leur prénom. La journée-type de vacances militantes des « copains d'Arlette » est réglé, comme du papier à musi que. On tire su sort qui fait la cuisine, les visites à domicile, la rencontre des maires et la vente du

écueils de l'intimité ? Il est rare

d'entendre les militantiels — ils

journal sur le marché local. La mardi 11 août, la caravane Jura-Alsace avait planté sa tente à Heimsbrunn, une commune proche de Mulhouse. La journée a dû res-sembler à la précédente et ne pas être très différente de la suivante. Après le déjeuner, chaque équipe a fait un compte rendu de ses pérégrinations. Toute la bande était assise en rond. « J'ai eu une discussion intéressante avec un jeune mineur qui est d'accord pour ne pas continuer à se laisser laire », a dit l'un. « Sur le marché, ce n'était pas évident », a confié une autre. Un homme pressé lui a dit qu'il était « indépendant », et elle en a tiré la conclusion qu'il devait vouloir dire & apolitique ».

#### Une settle solution : la grève

Les discussions, impressions, réflexions s'égrènent, tel un inventaire à la Prévert. Là, une ouvrière du textile « qui ne voit pas comment s'y prendre pour en sortir, mais qui ne baisse pas les bras »; là, « un vieux syndicaliste CGT qui est content de nous voir » ; là-bas, « un ancien PS qui n'est pas très combatif »; ailleurs un imprudent « qui a promis de venir au mes ting a du soir. Il n'y sera pas. On fait aussi dans l'autoconviction ou bien est-ce pour l'édification de l'observateur ? « Ils ont pigé vachement de choses sur le gou-

en parlant des jeunes mineurs, qui, à n'en pas douter, ne tarderont pas à se rendre compte que ces pau-vres syndicats « défendent leurs intérêts de boutique plutôt que les travailleurs » Et s'il se trouve une interlocu-

trice de rencontre à l'esprit assez torturé pour demander ce que fera Lutte ouvrière « si c'est Le Pen qui est au deuxième tour pour la droite », le militant ne se démonte pas en répondant que, dans cette que d'un duel « Arlette-Le Pen... mais alors la société aura sacrement viré dans les deux sens ». La guerre civile sera peut-être même bien passée par la auparavant.

Foin de plaisanteries, « Arlette » ne se désistera pour personne au second tour de l'élection présidentielle, la troisième à laquelle elle participera, après avoir obtenu 2,3 % des suffrages en 1974 et en 1981.

A vrai dire, l'élection elle-même n'intéresse que très modérément LO. C'est juste une occasion de bénéficier d'une tribune pour dire à la « classe ouvrière » qu'une seule chose paie : « la » grève. Daniel Vitry, dirigeant de cette organisation et porte-parole de la Coordination nationale intercatégorielle des d'envergure, mais minoritaire, de la fin 1986 et du début 1987, est venu le répéter sur tous les tons dans une salle de la maine de Staffelfelden, pour clôturer la journée. Devant un parterre de soixante-dix personnes environ, dont plus de cinquante militants et sympathi-sants bien accroches, il a rappelé que « les bourgeois ne céderont aux travailleurs que le couteau sous is gorge ». Et, pour en arriver là, « ce qui va compter, ce sont les explosions de colère qui vont se produire (...), qui vont converger en une seule lutte ». Etant entendu que, dans la foulée, on se passera des « bureaucraties syndicales ».

A la sortie de la réunion où 300 francs avaient été collectés, deux jeunes militants de la caravane étaient assis, fourbus, sur les marches. Légèrement déçus, ils avaient « accroché » dans la journée. Dur, dur.

**OLIVIER BIFFAUD.** 

### M. Collinot (FN): « Pas de majorité de droite sans M. Le Pen!»

CRÉATEURS D'ENTREPRISES

VOTRE SIÈGE SOCIAL A PARIS A PARTIR DE 180 F HT PAR MOIS

Réception et réexpédition du courrier/Permanence téléphonique

Permanence télex/bureau meublé, rédaction d'actes, constitution de sociétés.

GEICA/42-96-41-12 56 bis, rue du Louvre, 75002 Paris

FLASH BACK

ACTUALITÉS, ÉTÉ

Vous rentrez de vacances

36.15 TAPEZ LEMONDE

Le Monde

M. Michel Collinot, codirecteur au Bazar de l'Hôtel de Ville : Hecde la rédaction de National Hebdo, journal du Front national, écrit notamment dans l'éditorial du numéro daté 6-12 août :

· Certains seraient bien d'ouvrir les yeux et d'admettre une fois pour toutes que l'éventualité d'une majorité de droite sans Le Pen est exclue, totalement exclue (...). Répétons-le encore une sois, les chances de MM. Chirac et Barre cont en l'état actuel des choses. nulles. Pour une raison essentielle : ils n'ont pas su assimiler la droite nationale, ils n'ont pas compris la percee du mouvement national.

» Le professeur de Lyon qui se prend pour de Gaulle, mais qui n'a de gaullien que le refus de l'amnistie pour les patriotes de l'Algérie française, prétend ne pas vouloir

» De surcroit, il est emouré de minorités agissantes, les plus à gauche de la coalition RPR-UDF : les Barrot, les Méhaignerie, les Veil. Il devrait pourtant se mettre dans la tête que sans l'apport des électeurs du Front son élection au second tour n'aurait aucune chance de se réaliser. M. Chirac, quant à lui, est tiraillé, parce que, comme toujours,

tor Rolland, Masson, Pasqua, Marleix, sont de droite; Barzach, Noir, Séguin, sont de gauche. Il lui faudra choisir entre les premiers, qui représentent son électorat, et les seconds, plus proches de son cœur et de son passe d'étudiant communiste, qui ne représentent aue l'appendice centriste de la gauche.

 Mais les pesanteurs sont ce qu'elles sont et le bouleversemen politique sera inévitable, quoi qu'il advienne au lendemain de l'élection présidentlelle. »

C'est pourquoi, conclut l'éditorialiste, à la question : des ministres Front national après 88? On ne peut que répondre : Bien sur, si... l'élu est de droite.

 Car, sans union de la droite, il n'y aura pos de ministres du FN. our la bonne et simple raison que Mitterrand ou tout autre candidat socialiste serait réélu. .

L'hebdomadaire du FN annonce également une formule plus étoffée à partir du 10 septembre, et enregistre l'arrivée de François Brigneau, transfuge de Minute. Li s'agit, écrit François Brigneau, d' essayer de créer le grand hebdo de la drolte on trouve de tout au RPR, comme populaire dont la France a besoin ».

## **PROPOS ET DÉBATS**

#### M. Hannoun (RPR):

## les hémiplégiques

M. Michel Hannoun, député RPR de l'Isère, dénonce dans un entretien à l'Evénement du jeudi publié le 12 août les déoutés c hémiplégiques de la pensée » qui affirment que l'apartheid p'existe plus en Afrique du Sud. « Je suis désolé de voir des hommes politiques tenir de tels discours. Ce n'est pas digne. Ni responsable >, affirme-t-il. ∢ C'est aussi dangereux que de proclamer haut et fort que les camps de concentration

n'ont jamais existé. >

Interrogé par ailleurs sur le système de primes mis en place en Corse par le ministre de l'intérieur, M. Charles Pasqua, pour faciliter la recherche des auteurs de l'attentat de Bastia, M. Hannoun affirme qu'il ne peut pas être fana de cette pratique qui va à l'encontre des principes d'intégrité et de liberté de la personne ». Mais, ajoute le député, e Pasqua connaît bien la Corse, et la notion de sécurité justifie peut-être de passer outre ces principes ».

#### M. Herzog (PCF):

#### l'insuffisance

M. Philippe Herzog, membre du bureau politique du PCF, economiste du parti, a affirmé, le jeudi 13 août, sur Europe 1, à propos de la sitaution en Afrique du Sud, et notamment des suites de la grève des mineurs noirs, qu'il faut « amenar les Français à protester et à amplifier leur effort pour que la France fasse quelque chose ». M. Herzog a souligné qu'e il y a un lien étroit entre l'exploitation des mineurs (...) et le régime d'apar-theid », car « c'est ce régime d'apartheid qui (...) oblige à ces conditions de travail qui relèvent du servage, et ca permet de réaliser de très gros

M. Herzog a demandé l'arrêt des « liens économiques » de la France avec l'Afrique du Sud. « Il serait extrêmement efficace, a souligné l'économiste du PCF, de frapper au

A propos de la détention du coo-pérant français, M. Pierre-André Albertini, M. Herzog a jugé que le refus par M. Mitterrand des lettres de créances de l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Paris est « totslement



#### FRANÇOISE DOLTO: " ENFANT D'ABORD EST UN JOURNAL REMARQUABLE

tions de celui-ci avec ses parents et la société. Je souhaite que tous les parents Esent

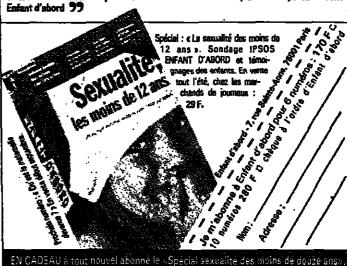



cœur du vignoble **UBRAIRIE SÉGUIER** 

# Société

Les spécifications pour la construction de prisons nouvelles

#### Economie, confort et rapidité de réalisation

Les grandes orientations du hier des charges établi par le ministère de la justice pour la construction des vingt-neuf nouveaux établissements pénitentiaires (le Monde du 12 août) sont désormais connues. Le dossier de concours que la douzaine d'entre-prises candidates à l'appel d'offres devront respecter répondra obliga-toirement aux recommandations précisées dans un «document d'oriention pour la conception d'éta-blissements pénitentiaires » établi par l'administration.

Ce dossier comporte un principe général : « La situation actuelle exige la construction rapide d'un grand nombre de places. La rapidité de la réalisation dépend davantage des délais de procédure que de l'exécution du chantier. Il faut donc l'execution au countrer. Il juiu uoni contracter ces délais afin de réduire la durée totale de chaque opération qui atteint actuellement près de cinq ans entre la décision de principe et l'affectation des premiers détenus.

Le plan de construction doit être guidé » par un impératif d'économie portant à la fois sur les coûts d'équipement et de fonctionnement » mais ausai par « certaines exigences générales qui doivent être prioritairement prises en compte ». Il s'agit de la sécurité, mais aussi du confort des gardiens et des détenus.

Les principales économies devraient être réalisées en adoptant « une formule compacte » de construction qui diminuerait les sur-faces inutiles, la complexité et la longueur des trajets à l'intérieur de la prison, mais aussi en utilisant « les possibilités de substituer à l'intervention humaine des moyens techniques adéquats ».

Le souci de sécurité devra être pris en compte, y compris pour pré-venir les traditionnelles manifestations de détenus sur les toits. L'architecture devra empêcher l'escalade des différents batiments. possibilité de nature à favoriser les manifestations collectives. » Après avoir énuméré la nécessité pour les constructeurs de prévoir différents systèmes de surveillance et d'alarme, le document précise : « La vigilance du personnel reste l'arme la plus efficace. Tout ce qui peut améliorer l'efficacité des agents, alléger les tâches matérielles et enrichir les autres, ainsi que favori-ser la sérénité dans les relations, sans pour autant dénaturer la voca-

tion de l'institution, sera positif. » Enfig. le document d'orientation insiste sur - le rôle considérable que jouer dans les conditions de vie matérielle offertes aux détenus. [Celles-ci] doivent correspondre aux exigences de confort physique et moral, d'hygiène et sécurité, considérées comme le minimum

auquel un individu peut normale-ment prétendre dans la société de notre époque. Leur passage en prison ne doit pas les entretenir, ou les enfoncer, dans une déchéance sociale et morale, mais au contraire leur donner la possibilité et l'occa-sion de s'en relever.

#### Des réactions sur le sites retenns

D'autre part, la publication, par le ministère de la justice, de la liste des sites retenus pour la construc-tion des vingt-neuf nouvelles prisons (le Monde du 12 août), a provoqué ainsi que le rappporte notre corres-pondant dans les Yvelines, une série de réactions de municipalités concernées en lie-de-France.

Ainsi, alors que la municipalité communiste de Nanterre (Hauts-de-Seine) refuse catégoriquement, contre l'avis du groupe socialiste, la maison d'arrêt de 600 places décidée par le ministère, celle de Limay (Yvelines), également communiste, s'inquiète de ne pas figurer sur la liste retenue, alors qu'elle était expressément candidate à l'implantation d'un centre de détenus de tation d'un centre de détenus de 400 places. La construction de ce centre aurait comblé en partie une friche industrielle de vingt-deux hectares située entre la Seine et la

Pent-être pourrait-on transférer le projet de Nanterre à Limay? Cela réglerait en parti le problème exis-tant à la maison d'arrêt de Boisd'Arcy (Yvelines). Avec 1 500 détenus en moyenne (pour 565 places théoriques), dont plus de la moitié provienneut de la juridiction des Hauts-de-Seine, cet établissement se situe au onzième rang des prisons surpeuplées.

Aussi, face au projet d'extension — 156 places supplémentaires — proposé par le ministère de la justice, le maire de Bois-d'Arcy, Marie-Claude Le Roy (RPR) et son conseil ont émis à l'unanimité un avis (consultatif) défavorable.

Ce projet d'extension de Boisd'Arcy prévoit la construction sur trois étages de 78 nouvelles cellules (il y en a actuellement 492), d'un atelier de production, d'un bâtiment regroupant les ateliers de mainte nance et la blanchisserie, ainsi que la surélévation d'un niveau de parloir pour en augmenter la capacité, soit au total 5 100 mètres carrés de plancher ajoutés à l'intérieur des murs d'enceinte aux 35 800 mètres fait, selon la préfecture des Yve-lines, de « desserrer la population carcérale », dans l'hypothèse, officiellement retenue, de la construction rapide d'une nouvelle maison d'arrêt à Nanterre.

Le crime de Cannes

#### Véronique Akobé a été inculpée d'assassinat

CANNES

de notre correspondant régional

Véronique Akobé, la jeune Ivoirienne qui a recommu avoir tué, le 4 août à Cannes, Thierry Schärr, vingt-deux ans, et grièvement blessé à coups de couteau le père de celuici, M. Georges Schärr, un industriel parisien de soizante-trois ans, a été inculpée, le mercredi 12 août par M. Marc Nogueras, juge d'instruction à Grasse, d'assassinat et tenta-tive d'assassinat. L'employée de la famille Schätt, âgée de vingt-trois ans, a confirmé au magistrat qu'elle avait agi sculc. Elle a justifié ses actes par un désir de vengeance pour essacer de graves humiliations dont elle prétend avoir été victime de la part de M. Georges Schärr et de son

L'instruction devrait permettre de vérifier les assertions de la jeune bonne, qui avait été embanchée un mois avant de commettre son crime, et que plusieurs témoins ont décrite comme une personne violente et psychologiquement perturbée.

Après sa fuite précipitée de Cannes, Véronique Akobé s'était refugiée à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) chez des compatriotes (qui lui auraient conseillé de se con tuer prisonnière). Elle a été incarcé-

#### Les frères Chaumet restent en prison

M. François Chanut, juge d'ins-traction au tribunal de Paria, chargé de l'information judiciaire ouverte contre les frères Jacques et Pierre Chaumet, anciens dirigeants de la joaillerie de la place Vendôme, a rejeté, le mercredi 12 août, la mande de mise en liberté présentée par Me Guy Barsi au nom de ses deux clients, qui resteront donc en

MM. Jacques et Pierre Chaumet sont incarcérés depuis le 13 juin et inculpés de banqueroute, abus de confiance et escroquerie. Le passif de la maison familiale, bicentenaire, est anjourd'hui évalué à 2 milliards de francs, en tenant compte de celui des cinq filiales situées à New York, à Londres, à Bruxelles et à Genève (deux). Onze plaintes pour abus de confiance et escroquerie ont été déposées contre les deux frères à Paris, et sept à Genève.

La banque d'affaires à capitaux été désignée, le 10 juillet, par le tribunal de Paris comme repreneur de la joaillerie parisienne, pour un montant de 30 millions de francs aug-menté d'un pourcentage de 3 % sur

### La « guéguerre » des pousse-pousse sur la Croisette

CANNES de notre correspondant régional

Au début de la saison d'été, un ancien élève d'HEC, M. Jean-Marc Dancourt, avait lancé sur la Croisette à Cannes, une petite flotte de huit tricycles pilotés par des étudiants et offrant de courtes promenades au bord de mer aux touristes de la station. Une idée importée des Etats-Unis, qui avait eu aussitôt beaucoup de succès. Peints de couleurs vives, en jaune ou rouge, les poussepousse de Jean-Marc Dancourt amusaient, ils filaient aussi vita - ou lentement - que les voitures dans les embouteillages chroniques de la Croisette, et procuraient aux clients un aimable dépaysement.

Mais, passé quelques les cent cinquantecinq taxis cannois se sont regimbés, criant à la concurrence déloyale. A deux reprises, ils ont bloqué la Croisette avec leurs véhicules. On en est arrivé aux injures et aux queues de poisson traîtresses, M. Jean-Louis Nicolai, président de la Chambre syndicale des taxis de

Carmes, allant jusqu'à invoquer les droits de l'homme, qui « interdisent l'esclavage ».

Finalement, et en dépit du vide juridique qu'avait cru mettre à profit le jeune promoteur des courses en Pedicabs - le nom américain de ces tricycles, - la municipalité de Cannes a tranché en faveur des taxés. Considérant que « ce nouveau moven de transport ne revêt pas le caractère de transport public d'intérêt local », le maire (RPR), Mee Anne-Marie Dupuy, a interdit purement et simplement leur stationnement et leur circulation sur tout le territoire

Cette décision n'a cependant pas mis un tarme au conflit. Bravant l'interdit municipal, et fort de la sympathie qu'a rencontrée son initiative dans le public, Jean-Marc Dancourt continue à faire rouler ses tricycles, dont il a même doublé le nombre, le mardi 11. acût. il a aussi annoncé son intention d'engager un recours devant le tribunal administratif. L'autorité préfectorale, elle, ne s'est pas encore prononcée sur la légalité de l'arrêté pris par le maire de

GUY PORTE.

Publicité au sommet

#### Le bébé du Mont-Blanc

de notre bureau régional

Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) a intercepté, le mercredi 12 août vers 18 heures, au refuge de Tête-Rousse (3 167 mètres), M= Andrzej Kowalczyck, qui avait, avec son mari, décidé d'emmener leurs deux enfants, dont au garcon de deux am généreusement amoncée à la presse par M. Kowalczyck, qui s'était déjà signalé en 1982 en plaçant le draan de Solidarnosc sur le sommet que le délit soit consommé pour pou-

Avides de publicité, le père et la mère multiplièrent les déclarations. Mercredi matin, Mes Elizabeth Mercredi matin, Mas Elizabeth Kowaiczyck amonce que son mari et elle se sont rendus à la raison et renoncent à leur ascension. Peu de temps après, les gendarmes appreanent que la petite famille, dont le frère du petit Jean-Jacques, Lucas, onze ans — a quitté Chamonix et a emprunté le tramway du Montalage insau'au terroires du Nidemprente le tramway du Mont-Blanc jusqu'au terminus du Nid-d'Aigle (2372 mètres). De là, ils out rejoint le refuge de Tête-Rousse, où les attendair l'hélicoptère de la gendarmerie. Mª Kowalczyck se laissait convaincre de redescendre en compagnie de ses deux enfants

LYON

au sommet du Mont-Blanc (4907 mètres). Cette aventure, pean de Solidarnosc sur le summer de l'Europe, avait suscité un certain émoi à Chamonix (Haute-Savoie), et la gendarmerie s'était adressée au juge pour enfants d'Annecy et au parquet de Bonneville. Les parents tombaient sous le coup de « mauvais traitement à enfant», mais les forces de l'ordre devaient attendre me le défit seis consecuné nous aux voir intervenir.

#### **EN BREF**

 L'enfant disparu à Bordeaux s áté retrouvé. – Le petit Jérémie Santhou, trois ans, qui avait dispanu mardi matin en gare de Bordeaux-Saint-Jean, a été retrouvé sain et sauf, la mercredi 12 soût, en début de soirée dans une rue d'un quartier

L'enfant avait été conduit vers 18 heures dans une épicerie par une mineure de quinze ans légèrement handicapée et connue de la police pour plusieurs fugues.

On ignorait encore jeudi en fin de matinée comment l'enfant et l'adolescente, qui a été placée en garde à vue, ont passé les trente-cinq heures

 Les contrôles aux frontières : une protestation du MRAP. – Le Mouvement contre le

peuples (MRAP) s'élève, dans un communiqué publié le mercredi 12 août à Paris, contre le récent décret ministériel fixant les conditions d'entrée des étrangers en France (le Monde du 11 août). Le MRAP estime que ce décret constitue e une nouvelle source d'illégalités et de possibilités d'arbitraire à l'encontre de la population immi-grée ». Pour le MRAP, ces nouvelles mesures pénalisent les visiteurs modestes « qui ne disposent pas rement des sommes et des d'être exigés d'eux », et l'organisation ajoute que « les justifications par ces personnes sont à l'appréciation de la police sans

Le MRAP précise enfin qu'il exemina actuellement les moyens juridiracisme et pour l'amitié entre les ques d'un recours contre ce décret,

qu'aucun critère précis soit indiqué ».

• Le cadavre d'une fillette couvert dans le Loir-et-Cher. ~ Le corps mutilé d'une fillette âgée de trois à quatre ans a été retrouvé, le mardi 11 août, en bordure de l'autoroute A-10, entre Suèvres et Mer (Loir-et-Cher). Le cadavre n'avait pas encore été identifié et personne ne l'avait réclamé jeudi en fin de mati-

née. Selon les premiers résultats de l'autopaie, le corps porte des traces de morsures « paraissant humaines » sur tout le corps, des fractures aux côtes, de nombreuses traces de coups ainsi que des mutilations. La mort remonterait à mardi entre 11 heures et 13 heures. Le parquet de Blois a lancé un appel à d'éventuels témoins qui auraient yu une voiture arrêtée en bordure de l'A-10 entre 10 heures et 15 heures.

spard'hui  $\mathfrak{pme}$ -igique englitt. gert ittel 101100 aporte sur guston. Eles éditeurs interrogen!: ament

miler

誠( ?

##OUTerff

## La métamorphose des nationalistes corses

(Suite de la première page.)

Résumons-la au risque d'être accusé de caricature : la Corse ressent désormais un malaise de nature plus essentiellement économique Aux ingrédients classiques du silence corse, géographiques, historiques, familiaux ou psychopathologiques, s'ajontent en 1987 des incertitudes moins - spécifiques-, plus banales, plus universelles, celles qui, ailleurs, découlent naturellement d'un besoin pressant d'emplois, de logements ou d'éduca-

Car dans le sentiment de bégaiement qu'éprouve l'île à maîtriser son destin, il est aujourd'hui un fait nouveau : en quelques années, le « camp nationaliste - est devenu une puissance, encore relative, mais récile, un « clan » avec pignon sur rue, sorte de grande entreprise avec ses réseaux sociaux, associatifs, voire financiers, et qui peut rendre, maintenant, d'autres services que ceux de la survie dans le maquis.

En arrosant l'île de primes, de ecompenses, M. Charles Pasqua a d'ailleurs bien compris que, tout en cherchant à réveiller un civisme sommeillant, il entrait en lice sur un terrain nouveau des rapports conflictucis entre l'Etat et le nationalisme corse. Celui de l'argent. De l'argent facile à rentabiliser, immédiat, beaucoup plus prisé dans l'île que les investissements à long terme et qui intéresse ausai l'ex-FLNC.

Ce glissement du politique vers l'économique, cette adoption par la cause séparatiste d'intérêts plus matériels remonte à 1983. Cette année-là, en quelques mois, resurgissent des bandes de trumds, dont celle de la Brise de mer à Bastia (le Monde du 10 juillet 1986). Une criminalité de droit commun fructifie, notamment parmi les jeunes, au même rythme que l'économie insulaire s'effondre. Les nationalistes. hier plus sourcilleux sur le chapitre de la morale publique, paraissent laisser faire. Certains commandos teur corse, pour masquer leurs opé-

#### Accession à la propriété des biens plastiqués

Il est des mois où l'on ne sait plus très bien à qui imputer tel racket, tel enlèvement d'avertissement » pour recouvrer l'« impôt révolutionnaire » on certains hold-up ronde-ment menés. 1983, c'est aussi l'époque ou des envieux commencent à plastiquer pour se défaire d'une concurrence commerciale, où l'on jalouse les propriétaires contin taux de trop belles villas... L'ex-FLNC, lui, livre officiellement bataille pour la « corsification » des emplois et commence à imposer à l'administration, par quelques arguments nocturnes, le retour des fonctionaires corses au pays.

Or, à en croire certains policiers ou simplement la rumeur insulaire ces campagnes politiques se solderaient souvent, quatre ans plus tard, par la captation financière de biens plastiqués. Beaucoup de Corses savent que les nationnalistes ou leurs consins, on les amis de leurs consins, auraient racheté à bon prix, notamment dans la plaine orientale, les maisons d'emseignants continentaux chassés ou les magasins de commercants repartis precipitamment. Cos acquéreurs bienheureux anraient mauvaise grâce à dénoncer, voire à critiquer les inventeurs de ce mécanisme simple d'accession à la pro-

Une affaire, celle dite de San-Bastiano, montre qu'en 1987 ces opérations sociales, économiques et immobilières sont lancées souvent à une bien plus grande échelle. Cet ensemble hôtelier du golfe de Sagone, propriété de la Compagnie générale du tourisme hôtelier (CGTH), filiale de la Société nationale corse méditerranéenne (SNCM), n'a connu, de sa création en 1985 jusqu'à sa fermeture ce

printemps, qu'une brève existence fort mouvementée.

Dès la nomination de son premir directeur, des pressions sont exercées, le jour, par le Syndicat des travailleurs corses (STC) proche de l'ex-FLNC; la nuit, par des hommes en cagoule, pour que ne soient employés, dans cet établissement. que des militants nationalistes. Mais faudra attendre l'enlèvement, le 20 février dernier, du comptable et de son amie - et l'explosion en montagoe de leur véhicule – pour mesu-rer l'étendue du pouvoir de l'ex-FLNC sur ce complexe hôtelier.

Le comptable et son amie ont parlé aux enquêteurs. Mais avant eux, deux directeurs successifs, enlevés dans les mêmes conditions. s'étaient tus, ainsi que tous les diri-geants de la SNCM. Les policiers oat dû rattraper le second directeur à Marseille et le menacer de détournement de fonds avant qu'il n'accepte, enfin, de faire le récit des mésaventures de San-Bastiano. En deux ans, par la force de persuasion conjointe du STC et des clandestins. l'hôtel aurait versé, selon des sources proches de l'enquête, an moins million et demi de francs d'« impôt révolutionnaire ».

#### Fausses factures

Le système était très au point. Obligation était faite, en effet, au gérant de se ravitailler auprès, de certains commercants réputés proches de l'ex-FLNC. Ceux-ci surévaluaient le montant de leurs livraisons et avaient recours, en cas de besoin, à une société fictive de fansses factures. Dans le même temps, le syndicat nationaliste engageait une négociation après l'autre pour l'augmentation des salaires et des

effectifs. En mai, une quinzaine de mem-bres présumés de l'ex-FLNC sont arrêtés dans la région de Sagone, On découvre des armes et explosifs, des

« lettres de menaces graduées » destinées aux continentaux imposables. Les nationalistes interpellés avouent leur participation à une cinquan-taine d'attentats. Certains d'entre eux sont accusés d'être les auteurs de menaces nocturnes contre la direction du San-Bastiano. Pendant que le STC dénonce dans ses communiqués, le «colonialisme hôtelier - ou la « mauvaise gestion de la SGTH », les gérants de l'établis ment reconnaissent certains de leurs ravisseurs parmi les inculpés. Deux d'entre eux, à en croire le dossier d'instruction, deux commerçants, Joseph Caviglioli et Michel Artily, seraient même allés trouver M. Gilbert Trigano pour lui parler du Club Méditerranée de Cargèse (Corsedu-Sud).

Une autre affaire aurait pu donner en d'autres circonstances l'envie de parler à de nombreux Corses, par exemple à des banquiers ou à des commerçants. L'histoire rocambolesque d'une société de transports de Is Bastia Securita, très officiellement propriété de syndicalistes

A l'origine, une autre entreprise, la Société ajaccienne de surveil-lance, dépose son bilan à la suite d'une impressionnante série de holdup. Les compagnies d'assurances ne veulent plus couvrir ces risques. Les employés, conseillés par le STC, récupèrent les fourgons en guise d'indemnités de licenciement. Le syndicat propose de relancer l'entreprise sous la forme d'une coopérative ouvrière de production. La préfecture de Bastia tente de s'y opposer, prévient les assurances, mais Bastia Securita obtient d'être converte par des compagnies étran-

La société est animée par des nationalistes? Rien n'est plus légal. Les banques pourraient s'inquièter? Le STC fait habitement savoir à ses clients que le risque d'attaque à main armée est avec lui beaucoup plus faible qu'avec d'autres, Les quiers ont tous entendu dire que le FLNC, avant de devenir indirec-

tement l'heureux propriétaire de dossiers d'irrégularité à la présec-Bastia Securita, était allé prévenir - quelques menaces à l'appui - la bande de la Brise de Mer. Depuis, la société fonctionne à la satisfaction générale. Ancun hold-up à signaler. Écœurée, la préfecture de Haute-Corse s'efforce, malgré les protestations du STC, de limiter les autorisations de port d'arme de cette entreprise en pleine extension.

#### Pouvoir économique et social

Les exemples du pouvoir écono-mique et surtout social du « camp nationaliste » abondent désormais. Dix militants suffisent à mettre une entreprise en grève. Peu de directeurs protestent ou portent plainte. Chacun sait dans l'île que ces dix-là peuvent en cacher d'autres, autrement plus dangereux. Il n'est même plus nécessaire de prononcer le mot magique de FLNC. Les méthodes, les tarifs sont comus. Les militants du STC n'avancent jamais, eux, d'autres arguments que strictement

Lorsqu'en janvier et en juin l'Etat décide de dissoudre les vitrines officielles de l'ex-FLNC, le MCA (Mouvement corse pour l'autodétermination) et l'organisation de secours aux détenus A Riscossa (1), il omet de rendre illégaux le STC et quelques autres organisations sociales que les nationalistes appellent « la coalition des contre-

L'interdiction du syndicat était déjà rendue difficile par sa force même. Car son influence est réelle dans les ports, le bâtiment, les administrations, etc. Le STC peut reven-diquer su moins 2 000 adhérents. Le chiffre est raisonnable. De plus, ses animateurs passent, avec raison, pour les moins sectaires de la mouvance nationaliste. Ses dirigeants sont souvent des économistes de grande compétence. La comptabilité de Bastia Scurita est irréprochable. Le STC soumet périodiquement les ture ou à la chambre des métiers

Comme l'ARC à l'époque du docteur Edmond Simeoni, le syndicat dénonce les corruptions, les atteintes au droit du travail, le planisme financier on les magonilles du fret maritime. Son influence dépasse désormais celle de la CFDT et mord peu à peu sur celle de la CGT. Des salariés officiellement non nationalistes rejoignent ses rangs.

Alors que le MCA a perdu de son influence politique, notamment par un score en baisse aux dernières élections régionales, alors que les jeunes Corses boudent un peu plus les manifestations de protestation contre les arrestations on la politique de l'Etat, la voie syndicale paraît asseoir plus solidement le pouvoir nationaliste dans l'Île. Un pouvoir à terme peut-être moins

Certains observateurs en Corse prêtent, en effet, aux «durs» de l'ex-FLNC la volonté d'entraîner une nouvelle fois les «patriotes» vers des actions violentes pour empêcher tout dialogue, toute transaction avec l'Etat ou la classe poli-tique insulaire. Ainsi pourraient s'expliquer la série de mitraillages de gendarmerie ees derniers mois et la mort, le 4 soût, du gendarme Guy Aznar. Au sein de la direction politie que - tonjours fluctuante - de l'ex-FLNC une nouvelle divergence serait apparae ces dernières semaines. Après avoir obtenu l'arrêt des plasticages contre les ensei-gnants continentaux pour assurer la bonne tenne des examens, le STC, conduit notamment par M. Bernard Trajoni, aurait vivement condamné l'assassinat, en juin, du docteur

#### PHILIPPE BOGGIO.

(1) Ces mouvements pourraient être en cours de reconstitution. A Curcolta Nazunalista paraît remplacer le MCA depuis les journées nationalistes de Corte, fin juillet, et la société d'entraide A Riposta a fait son apparition ces derniers jours. Bourdieu, mode d'i

The transplant supple

U the second second

Print of the state of the state

Para de la constant

Target and the second s

Property of the second

े के अ.इ. संक्रिक

State of the state

A THE SECOND STREET SEC

The same of the sa

Page 1 to the Carrest of the Carrest

Parties of the second

होत्र संस्थान

The state of the s

See gran

No. of Contract Contr

The second

A STATE OF THE SECOND

the street of the table man

The same of the sa

And the second s

the first of the same string

The Same

San Maria

State of Sta

The second secon

The second secon

A Remains

Paris and the second

The second second

\*\* :...

A rate in the part

sentiatet fein emmenten, du Weber (2011年) 1994日 1983年 1984年 1 maint françaiste a . Dans de Print which is his faction from 1 2 1 . increine Rierricht, die und .AM RECEIPT THE RESIDENCE OF T where is a place to the works 12 24 CONTRACTOR TO SHIRLE OF ST gicte a lanchamental Cultural Minimal Printer States · 1613 李献 1753年 李代李小学·明朝

# TOWN CHARACTER

to nations Charles (State Party \$5,000 a feet aviance · 19 50 · 1914 · 1914 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 1915 · 19 : あたいかいない (株) - 直接を なないのかのできる Frenkringer de des 🕸 🕍 🚮 LANK OF THE STREET SPECIFIC SECTION 医动物性 的 等 致病疾 胡錦 网 THE PERSON NAMED IN COLUMN LA CAPTA DE MONTO DA MINISTRA DE MINISTRA atte care & 12 socializates of events rener af parameters, menten Carl Suprement will der ferriger & effe CAT ON COMPRESSION STATES the second of the distribute of TOTAL SECURITY OF SHIP STORES GY2 # Ports Marie 1. .....

The Many observed in the College of 'et gan' i le alpend que tre FARE CHE ME MADE A. A. HETTER OF PARTY THE MAN PARTY WAS BOOK Company to propagation of the state of

## ucrre » -pousse oisette

Bender British many / 3 For Kings ச என்ற மேர்ந்துகளும் தம androne in the second

त है क्रांकीर के कार्यक प्राराज्यात ह and the second of the second o in an official time and it is a come. The second of the second of STEEDERS THE EST STEEDER a de caración de habapea **李德 美衣物家 磁压工 网络加克** Fin skir kare <del>da</del>ns Outer Alter for Constitution and Berline ಡರ್ ಅದು ಸಂತರ್ಭಿಸಲಾಹೆಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಕ್ಕಿನ dansa - Lite a termine

Control Section III and a presentation र राज्य या स्थानन क्या दक्तांत्र Band i Martin maryingal er Total of the treatment of the trees. The sold weight them in The A IS STATE OF STATE OF के केवर - व जन्मेक्ट केवर्गक क nove on <del>thick</del> fit w⊏In ou 99 கா பெரி ஆகும் தாதோக்கும் rightin of residues despite a Salah Bulanaring Tradition ( page 19 Welliam we be a self that فالأعيان في عبد جهياه داد. با عليه وي ويوهي هي مدين يه در ۳۰۰

三江 新華寶

per mant a region when in A Director Garage & erick ok i pozodajem ingel a Brain in Breiten. It im betreiten BUTE I BE SE SECTION OF all the common symposity to be the கூடும் நக் இத்த <sub>இ</sub>துளி துடுத்த Product code of the state of the same of t

Sitted that he seems to early gave the bear and a company of இத்திருந்து அதிரு முற்றிரும் இரும் இரு A. (本の Am Am 不安全を受ける) (1.3 をおおう) ಕ್ಷಣ ಅವರ್ಷಕ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಡಿಕ

## orses

المين الاستوانسي البهماميات الإ الارازي والمعتق المسابق المسابست فكك ا ۾ ان ايڪڙو آه آه <del>ڪريڪر</del> جون 表 化管动 医阴口 医病 1. 化 foretimen the production of the entry ಕರು ಕಲ್ಪಟ್ಟಿ ಎಡಲಿಗಳ ಕರ್ಮಾತ್ರವಿ -ನಿ**ಟ**್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುದಾಗಿ ಕೊಂಡಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಿಲ್ಲಾಗು CALCONAL MELENA SE SEUDINES CONTRACTOR an area of the same and the same in and the service of the service of the service of

urtaarena -

. . . . .

----

1.5 Part - 1.

Carlo Carlo

4.724 31

#### Farrier scomplished n erin

THER DV DO SHARES BUILD इस कारोकार अल्ला के न उन्हें **高野** 1 新元素的 <del>2011</del> 11. 2000年代(1914年1975年末1928年)(1914年) THE PROPERTY OF THE PERSON AND THE P ನೀರ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಬಹುತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಸಿ for the second in the second of the second of है। अक्षुक्र के का क्षेत्रकार्यकृति के स्थान See all to the Care to be been वेदा<del>स्टार क्षत्रमान</del> देखा १९ म्हण्या A. A. G. Constant of the Const in the second that appropriately and

in the second se AND THE RESERVE OF THE PARTY OF 新聞者 中国 かかったなかった affert of Franciscoperation de au Brillian - Frances the strategy party of the second الأفادة والموالية والمتناج المتناج المتناء المتناج المتناء الم Affe Sie ammante b 1 100

स्था <u>भूते के लिल्ल</u> संस्था संस्थान । <u>रा</u>च्य पुरस्क । १३

Tuerne . trafficación de sussifición estado mental entreprise the last every fi क्षेत्रम् स्टिक्टम् १८ ४८ छ। # <u>अंक्ष्म के किया</u> जाने करिया किस सम्बद्ध है ने हिंदी केल्प केल्प the state of the second second <del>der die Geberratie die gebeit ein</del> Ser Brance gran "Lore". ----The state of the s Mangag and Drawfings as a The same of the sa CONTRACTOR OF STREET

ouest Aret .

La BD aujourd'hui un genre artistique reconnu. Mais l'âge d'or est fini. La gestion l'emporte sur la passion. Et les éditeurs s'interrogent: comment trouver un nouveau



public?



Le Monde

DES LIVRES

**ENQUÊTE SUR LA BANDE DESSINÉE** 

# Les papas aiment, les enfants boudent

parmi les éditeurs de bande dessinée, sur la bonne ou la mauvaise santé des uns ou des autres. Après le « printemps noir » que certains viennent de connaître (le Monde des livres du 19 juin) et dans un climat de crise générale de l'édition, les amateurs du «9° art » oscillent entre la sérénité et l'inquiérude.

Certes, les ventes d'albums doivent encore faire des envieux dans la littérature : des auteurs comme Pratt, Manara, Bilal, Bourgeon ou Margerin dépassent aisément les 100 000 exemplaires; sans parler des grands classiques, Tintin, Astérix et quelques autres, dont la vente se chiffre en millions d'exemplaires chaque année.

Mais le temps où tout était permis aux éditeurs est révolu. Si l'on suit les statistiques du Cercle de la librairie, c'est en 1983 que la bande dessinée éditée en France a connu sa période la plus difficile, avec une forte baisse de la production et du nombre d'exemplaires vendus. Depuis, une certaine reprise se fait sentir. En 1985, avec 337 millions de francs, le chiffre d'affaires de la BD est en légère augmentation par rapport à 1984. Le nombre des parutions nouvelles est maintenant stable (près de 600 titres par an).

Les libraires constatent cependant que les « à-côtés » de la bande dessinée prennent une importance croissante : le marché des sérigraphies, affiches, portefolios et autres objets fétiches vise

surtout les lecteurs fanatiques, prêts à investir des sommes importantes pour posséder une maquette de la fusée inventée par Hergé pour Objectif Lune ou un portrait de Gaston Lagasse signé par son créateur.

Malgré les prix, ce marché parallèle représente aujourd'hui entre le quart et le tiers du chiffre d'affaires de certaines librairies spécialisées. Pour les uns, c'est le signe de la popularité de la BD. D'autres s'inquiètent d'un déplacement des ventes préjudiciable aux albums.

 Nous avons été privilégiés, résume Louis Gérard, directeur d'édition et de la promotion chez Casterman. La BD a connu dix années extraordinaires au cours desquelles elle est devenue une culture reconnue. Cette époque se

#### Hachette, numéro un des éditeurs

Plus qu'à une véritable crise, on ment de l'édition de bande dessinée sur l'édition en général.La gestion l'emporte désormais sur la passion et les grands groupes de communication sont en position dominante.

En 1986, après de longs mois d'incertitude, les éditions Dupuis ont été rachetées à parts égales par Bruxelles-Lambert et Hachette, qui a également acquis Les humanoïdes associés. Déjà

très présent dans la BD enfantine (Edi-Monde, le Journal de Mickey), Hachette se hisse ainsi au premier rang des éditeurs de BD.

Nettement plus modeste, le

groupe d'investissement Ampère connaît une croissance rapide : né avec un capital de 20 millions de francs, ce groupe d'origine francobelge, réunit des particuliers et des PME qui souhaitent investir dans les médias pour la jeunesse et la famille. Il s'est constitué pour sauver les éditions Fleurus, spécialisées dans la BD éducative et religieuse. Fin 1986, il a pris le contrôle de la maison belge Le Lombard (Blake et Mortimer, le Journal de Tintin), et il vient de prendre une importante participa-

Dans ce climat propice à la concentration et à l'absorption, les révisions stratégiques sont nécessaires pour s'adapter à l'évolution du marché. Il y a deux ans, par exemple, Dargaud a brutalement freiné sa production, passant de 12 à 5 titres nouveaux par mois.

tion chez Dargaud.

Les cadres dirigeants des mailition sont de plus en plus souvent des gestionnaires avant d'être des spécialistes de la BD. Le tout nouveau PDG des éditions Dupuis, Jean Deneumostier, est un homme de marketing. Quant à Richard Le Cocq, aujourd'hui directeur général chargé du développement chez Dargaud, il a fait toute sa carrière dans l'édition littéraire.

Dans ce contexte, les petites structures ont de plus en plus de

mal à survivre. Aedena et Le maître du monde ont déposé jeur bilan. Autre exemple significatif, celui de Futuropolis. Fondée en 1969, cette maison vient d'être rachetée en juin par Gallimard, trois mois après avoir, elle aussi, déposé son bilan. En près de vingt ans, Futuropolis a accompagné les nouvelles tendances d'une BD se voulant plus littéraire et plus adulte. Mais l'exercice 1986 a été déficitaire, les ventes ont diminué et les taux de retour ont atteint 30 % au premier semestre 1987.

#### « Des projets plus ambitieux »

Pourtant, comme l'explique aujourd'hui Etienne Robial, le fondateur et dirigeant de Futuropolis, le rachat par Gallimard est la rançon de la croissance d'une entreprise artisanale tout autant que la sanction de difficultés récentes. Il lui offre le « ballon d'oxygène » dont il avait besoin : Nous ne renonçons pas à "l'âme Futuro", précise Etienne Robial. Je conserve toutes mes responsabilités éditoriales et aucune de nos collections n'est remise en cause. Au contraire. Gallimard va nous donner les moyens de réaliser des projets plus ambitieux. notamment des ouvrages illustrant la rencontre entre un dessinateur et un auteur du fonds Gallimard. .

EMMANUEL KESSLER.

(Lire la suite pages 12 et 13.)

## Bourdieu, mode d'emploi

TN des charmes de l'époque est de voir s'agiter fiévreusement, devant caméras et micros, des « inteilectuels > dont toute l'occupation consiste à promouvoir les produits d'une table de travail où ils n'ont plus le loisir de s'asseoir. D'autres, par goût, ou par manque de temps (ne parlons pas d'éthique, cela ferait sourire), ont plus à faire qu'à faire savoir. Ils œuvrent... mais laissent libre cours à tous les malentendus.

C'est le cas de Pierre Bourdieu. Une vingtaine de livres en vingt ans, traduits en une dizaine de langues (1), une masse d'articles et de conférences, le Centre de sociologie européenne du Collège de França et de l'Ecole des hautes études ne lui ont pas laissé le luxe de se commenter. Sans doute préfère-t-il, d'ailleurs, étudier les contraintes sociales qui pèsent sur son propre discours que d'organiser des one theorist shows. Au lieu de donner un spectacle, le socioloque cherche à saisir l'agencement du lieu, l'organisation de la régie ou les motivations du public, en particulier de celui qui n'assiste pas à la représentation.

Le risque, c'est qu'on ne saisisse pes où il veut en venir. Ou qu'on le fasse aller là où il n'a que faire. Venues de bords très divers, les attaques, ces dernières années, n'ont pas manqué. Luc Ferry et Alain Renault. par exemple, dans la Pansée 68 (Galamard, 1985), trouvent chez Bourdieu e une variante distingués du merxisme vulgaire », « distinguée », sous leur plume, pouvant être remplacé, au choix, par « hypocrite » ou « spécifiquement française ... Dans le Philosophe et ses Pauvres (Fayard, 1983), Jacques Rancière, de son côté, accuse le sociologue de se glisser à la place du philosopheroi qui contemple la vérité, et de décrire le fonctionnement de rouages sociaux implacables qui interdiraient toute émancipation.

### L'aspect thérapeutique de la sociologie

En publiant Choses dites, Pierre Bourdieu a fort utilement rassemblé des entretiens parus à l'étranger et des conférences disséminées ici ou là. La présence d'un questionneur ou d'un auditoire et la forme orale încitent en effet à des expressions plus imagées ou à des réponses plus directes. On notera en particulier l'aspect thérapeutique attribué à la sociologie, « instrument d'auto-analyse extrêmement puissant qui permet à chacun de comprendre mieux ce qu'il est, en lui donnant une compréhension de ses propres conditions sociales de production et de la position qu'il occupe dans le monde social ».

Bourdieu récuse-t-il le déterminisme sans issue dont on lui fait grief? Il répond que croire échapper aux déterminations sociales, c'est leur laisser libre jeu. Au contraire, les mettre en lumière, dans toute leur étendue, ouvre la possibilité de n'en être

plus le jouet ignorant. « Ainsi, libère, en libérant de l'illusion de la liberté, ou plus exactement de la croyance mai placée dans des libertés illusoires. 3

Voilà qui ressemble fort à du Spinoza. Il y a en effet chez Bourdieu, comme d'ailleurs chez Foucault, une présence, à la fois réelle et masquée, de la tradition philosophique. Elle n'est plus la matière du discours, mais l'outil d'une enquête ponctuelle, ou pour dessiner une ligne d'horizon. On trouvera à ce sujet nombre de précisions dans les entretiens où Pierre Bourdieu retrace son itinéraire et fournit des points de repère sur la visée de

Le volume rassemble d'autres textes consacrés notamment à la dissolution du religieux, aux divergences entre économistes et sociologues, au champ intellectuel, à la sociologie du sport, aux sondages comme fausse science ayant de vrais effets politiques, etc. Ils font de ce recueil plus qu'une utile mise au point : une introduction aux faces multiples d'une recherche exigeants.

ROGER-POL DROIT.

\* CHOSES DITES, de Pierre Bourdien, éditions de Minuit, coll. . Le sens commua », 236 p., 65 F.

(1) Voir la Bibliographie des travaux de Pierre Bourdieu - Etablie par Yvette Delsaut (Centre de socio-logie européenne, 11, place

## Antonio Pizzuto grand écrivain... et policier

L'étrange double carrière d'un Italien qui a « épuré » sa littérature pour qu'elle atteigne l'austérité la plus troublante.

ces dédoublements de personnalité: un ingénieur (Gadda), un prince sicilien (Lampedusa), le dirigeant d'une entreprise de peinture pour coques de navires (Svevo), menent une carrière professionnelle et publique sans histoire, loin des lumières et des ombres de l'édition. Puis, au soir de leur vie, ils publient quelquesuns des chefs-d'œuvre de la littérature de ce siècle. Gadda a soixante-quatre ans lorsque paraît l'Affreux Pastis de la rue des Merles. Lampedusa est mort depuis un an quand est publié le Guépard et Italo Svevo termine, à soixante-deux ans, la Conscience

Mais le cas d'Antonio Pizzuto est plus étrange encore. Né en Sicile en 1893, juriste de formation, Pizzuto a été, jusqu'à soixante-cinq ans, un haut sonctionnaire modèle qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la police, servant avec autant de tranquille efficacité le régime mussolinien que ses successeurs de l'aprèsguerre, négociant ici avec Roosevelt, serrant là la main de Hitler, participant probablement à Zurich, en 1944, aux tractations internationnales qui esquissaient le futur visage de l'Europe. Il a présidé Interpol, a représenté son pays à la Société des nations, puis en a terminé avec les fracs comme préfet à Bolzano puis à Arezzo. Ayant obtenu sa mise à la retraite, il écrira jusqu'à sa mort l'œuvre

'HISTOIRE littéraire ita- qu'il savait « être en lui depuis lienne nous a habitués à l'age de quatre ans . Jour après jour, avec une minutieuse lenteur, il griffonne ses textes sur des petits cartons de la taille d'une enveloppe qu'il expédie au fur et à mesure à quelques amis et à son éditeur Mondadori. Il en sortira une douzaine de livres, dont deux romans traduits en français, On

répare les poupées (Gallimard, 1964) et Signorina Rosina (Gallimard, 1965). Quelques années auparavant, le vice-président de la commission internationale de police criminelle de Vienne a traduit en italien les Fondements de la métaphysique des mœurs de Kant. PIERRE LEPAPE.

(Lire la suite page 12.)



Monde du 20 décembre 1985),

nationalistes et PCF, en dessinant

convergences. Son dernier cuvrage,

Nationalistes algériens et révolu-

tionnaires français au temps du

Front populaire, fait sortir de

l'ombre d'autres influences, réseaux

d'action et de solidarité autour du

La préhistoire de catte histoire

nationalisme algérien à ses débuts.

que nous raconte B. Stora soulève

maintes questions. Comment des

militants e nationalistas » et e inter-

nationalistes » peuvent-ils s'enten-

dre, s'unir ? Comment leur alliance

peut-elle se sceller alors qu'un cou-

rant prône l'utilisation de la religion,

l'islam, et que l'autre se réclame

farouchement de valeurs laïques ?

Pour l'auteur, la rencontre de deux

projets si contradictoires peut se

comprendre s'il est tenu compte de

En Algérie, question sociale et

question nationale se trouvent s

étroitement imbriquées que la sim-

ple revendication d'indépendance

devient synonyme de « révolution ».

Même si l'on découvre sous ce

même mot plusieurs interprétations

En nous faisant découvrir ces

rencontres inattendues, Benjamin Stora ouvre un nouveau champ de

recherches à l'histoire franco-

\* NATIONALISTES ALGE-

RIENS ET RÉVOLUTION-

NAIRES FRANÇAIS AU TEMPS

DU FRONT POPULAIRE, de

Benjamin Stora, L'Harmattan, col-lection «Histoire et perspectives

méditerranéennes », 143 p., 75 F.

Les « idéogrammes

En août 1914 devait paraître un

recueil d'idéogrammés de Guillaume

Apollinaire intitulé Et moi aussi je

suis peintre. La déclaration de

guerre allait rendre impossible la

réalisation de ce projet. Récem-

ment, un éditeur, Sébastien Gryphe,

a décidé de publier cet ouvrage

inconnu du public, et conservé

jusqu'alors à la bibliothèque litté-

raire Jacques-Doucet. « Coloriés »

par le peintre Manuel Viusa, les

«idéogrammes lyriques» que ren-

ferme cet ensemble sont tout à fait

étonnants. Comme le soulignent,

dans leur présentation; Michel

Décaudin et Daniel Groinowski il

n'est pas toujours aisé de pénétrer

dans le monde de l'idéogramme:

«Le lecteur le considère sans en

connaître le mode d'emploi : que

regarder, que lire, dans quel ordre.

selon quelle règle ? » Cette com-

plexité permet une multitude de lec-

tures qui sont autant d'interpréta-

PAYSAGE ANIME

tions de ces figures étranges.

Où NAISSENT OF REPARTS
LES É TENTRE
TOJ LES ES

Ci mvisou

KHALED MELHAA.

algérienne.

POÉSIE

lyriques »

d'Apollinaire

la réalité coloniale de l'époque.

fent. >

Claude Courtot ne peut écrire que lorsqu'un désir impérieux lui impose de mettre à nu ce qu'il nomme bien cruellement sa « pauvre légende individuelle ». Mais il se voit alors comme une sorte d'otage : «Plus j'écris, plus je me sens encerclé. Je vais me retrouver bientôt emmuré, emprisonné par tous ces mots auxquels j'ai bien voulu donner viqueur ofois, dit-il avant d'ajouter, presque aussitôt, les mots m'étouf-

Une épopée sournoise, son livre récent, est un voyage à l'intérieur de la planète Courtot de février 1982 à septembre 1984. Ce condottiere des mots énumère, en particulier, ce qu'il exècre : les caisses d'épargne et les épargnants, les minorités qui aspirent à devenir majorités, les maisons d'édition dont la servilité à l'égard de l'opinion la plus vulgaire est devenue l'unique règle, les sciences humaines, les remarques psychologiques, les gens qui font l'emour sans esprit, etc.

Claude Courtot a intégré dans Une épopée sournoise des extraits d'un petit cahier où il avait consigné le récit de ses entrevues avec André Breton. C'est peut-être dans ces pages-là que cet homme pudique se dévoile le plus. Quelle tendresse pour le poète qu'il rencontra pour la première fois en novembre 1964, dans un café proche des Halles! Claude Courtot nous restitue un « vieil homme » d'une étonnante jeunesse d'esprit, qui savait être disponible pour chaque personne venant à lui.

«Je crois qu'on apprend beaucoup et mieux à écrire en fréquentant quelques jours un grand écrivain qu'en passant des années à l'Université », confie l'auteur en racontant comment André Breton donna, sans ménagement aucun, une leçon de style au jeune agrégé de lettres un peu présomptueux œu'ë était alors.

\* UNE ÉPOPÉE SOUR-NOISE de Claude Courtot, José Corti, 217 p., 90 F.

Les « cahiers secrets »

d'Anais Nin

Les amateurs des écrits intimes d'Anaïs Nin vont se réjouir. Jusqu'à présent, on ne connaissait qu'une version édulcorée de son Journai (1). A cela, une explication : le souhait d'Anaïs Nin elle-même, qui voulait garder secrets certains passages par respect envers ses proches. La version connue ne comportait donc pas ce qui évoquait directement les expériences sexuelles de l'auteur. En la matière. les lecteurs devaient se contenter de Venus erotics (1978, Stock).

EN POCHE

René Huntzbucher.)

Il est désormais possible d'accéder au complément du journal d'Anais Nin, du moins pour ce qui concerne les cahiers d'octobre 1931 à octobre 1932, soit la période de sa rencontre avec Henry Miller. La présente édition comprend des fragments déjà publiés, enrichis de passages qui traitent des relations amoureuses d'Anais avec Henry Miller et sa femme June. Il n'est pas certain que ces textes apportent vreiment ∢ du nouveau ». Aussi l'ouvrage intéressera surtout les spécialistes et admirateurs d'une littérature intimiste et érotique dont Henry Miller reste sans aucun doute le meilleur exem-

SANDRINE TREINER.

\* CAHIERS SECRETS (Henry et June) d'Anais Nin, traduit de l'anglais par Béatrice Commengé, Stock, 266 p., 89 F.

(1) Stock.



#### HISTOIRE

contradictoire

● Le titre d'une œuvre e est déjà - malheureusement - une

clef interprétative», écrit Umberto Eco, et, dans Apostille au nom

de la rose, il explique pourquoi son roman ne s'est pas intitule

L'Abbaye du crime... Pourquoi aussi la bibliothèque est conçue

comme un labyrinthe, pourquoi l'intrigue se déroule au Moyen

textes célèbres ou méconnus, apparaît un Chateaubriand politique, zélateur du régime représentatif et passionné de liberté. Présenta-tion de Jean-Paul Clément. (Hachette, collection « Pluriel-Inédit ».)

l'œuvre de Giono. Le poète lyrique abendonne le « pittoresque » des paysages provençaux pour un texte qui raconte la mort de sa

premiers romans paysans écrits par Giono. (Le livre de poche, « Biblio » nº 3082).

dans le peuple : on y voit comment meurent les gens qui n'ont pas de quoi s'acheter des fortifiants », indique Montherient en 1935.

L'auteur n'a jernais fait publier ce texte, qui paru pour la première

aventures d'un jeune garçon plein de fantaisie. (Le livre de poche

avec succès par Philip Kaufman, paraît en « Folio » (nº 1844).

■ L'étoffe des héros, de Tom Wolfe, qui a été porté à l'écran

Si on parleit d'amour, de Claire Gallois. Une enfance sans

· Friedrich, héros du roman de Dominique Fernandez,

amour dans une famille bourgeoise racontée dans des mémoires à plusieurs voix. (Collection « Point » n° R280.)

• Mort d'un personnage occupe une place particulière dans

Dans la même collection paraît le Serpent d'étoile, un des

«En 1929 j'écrivis Moustique, roman dont l'action se passe

 Chateaubriand ne voulait être ni « l'un de ces troubadours » ni « l'un de ces songe-creux qui font abstraction des temps et des faits », comme il l'écrivait lui-même en 1834. A travers un choix de

Age... (Le livre de poche, « Biblio essai nº 4068 ».)

propre mère. (Le livre de poche, « Biblio », nº 3084).

fois en 1986. Moustique est en fait un roman pica

dans l'immigration ouvrière en France, se nouent des rapports étroits entre militants algériens et révolutionnaires français (anarchistes, trotskystes ou socialistes de gauche). Ces liens deviendront si forts que l'on en retrouvera la trace au moment de la guerre d'Algérie (1954-1962), lors de la mise en place de formes d'aide concrètes aux Algériens ; ce seront les fameux

c porteurs de valises ». Benjamin Stora, à qui l'on doit un Dictionnaire biographique de mili-tants nationalistes algériens (le

Une alliance

#### DERNIÈRES LIVRAISONS procède à un « découplage » entre d'autres lignes de fractures et de

CRITIQUE LITTÉRAIRE

 JEAN-LOUP BERNANOS ET LUC BALBONT : Bernanos aujourd'hui. A l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Georges Bernanos, qui sera célébré l'an prochain, son fils Jean-Loup et Luc Balbont mettent en lumière son actualité et sa postérité spirituelle. « Rejoints au cœur », les lecteurs de Bernanos sont, selon les auteurs, transformés par cette « rencontre ». (Nouvelle Cité, 280 p., 120 F.)

ÉSOTÉRISME

 CLAUDE PEIGNOT : le Nombre, langage de Dieu. Présenté comme la première synthèse spécifiquement chrétienne de tout ce que les Ecritures, l'art et la science révèlent quant à la symbolique des nombres, ce livre tente d'élucider ce qui sera le langage originel des rapports entre Dieu et les hommes. De la superstition qui s'attache au nom-bre « 13 » aux mystères des inscriptions égyptiennes. (Editions G. Lachurie, 288 p., 140 F.)

HISTOIRE

● OUVRAGE COLLECTIF : le Secret. Politologues, anthropologues et historiens réunis à Lyon en mars 1986, à l'occasion d'une table ronde universitaire, se sont proposé de définir les « usages et fonctions » du secret. Ces dix spécialistes traitent chacun d'un exemple historique précis mettant en avant un des multiples aspects de ce e jeu d'assemblage ». Sous la direction de Philippe Dujardin. (Presses universitaires de Lyon, 190 p.,

• RÉGIS ANTOINE : l'Histoire curieuse des monnaies coloniales. Grand collectionneur, passionné de numismatique, Régis Antoine s'est intéressé aux moyens d'échange traditionnels en vigueur dans les sociétés dites « primitives » et à leur substitution par les monnaies des conqué rants. La résistance des civilisations du troc face à une logique de l'accumulation du capital. Une histoire économique bien sûr, mais aussi culturelle et politique. Préface de Jean Suret-Canale (Editions ACL, 296 p., 150 F.)

 JOSEPH GABEL: Mannheim et le marxisme hongrois. Universitaire français d'origine hongroise, l'auteur propose une introduction à une cauvre et à un courant du mandame, attachés aux thèmes de l'idéologie, de l'utopie et de la démystification, qui ont été longtemps négligés en France. (Méridiens-Klincksieck, coll. «Sociétés», 160 p.,

• ÉPICURE : Lettres et Maximes. Texte établi et traduit avec une introduction et des notes par

Marcel Conche. Publié en 1977 aux Editions de Médare, cette ouvrage comprend le texte grec et la traduction des trois Lettres (à Hérodote, à Pythoclès et à Ménécée), des Maximes capitales et des Sentences vaticanes, ainsi que des commentaires, plusieurs index et des bibliographies. Il constitue un instrument de travail absolument indispensable pour la lecture d'Epicure. (Presses universitaires de France, coll. « Epiméthée », 328 p., 180 F.)

Il faut également signaler un autre ouvrage récent, toujours de Marcel Conche. Montaigne et la philosophie. Ce recueil d'articles complète son Montaigne et la conscience heureuse de 1964, (Editions de Mégare, 14640 Villers-sur-Mer; 144 p., 120 F).

POÉSIE

● VAHÉ GODEL : Quelque chose quelqu'un. nes 1966-1986. Le parcours poétique de Vahé Godel, écrivain suisse d'expression française et d'origine arménienne, est, selon Jean Starobinski, qui préface le recueil, celui qui va « de la rei. son à la libération, du morcellement au rassemblement, de la disposition à la coagulation ». « Si j'enchaîne les mots, c'est pour briser mes propres chaînes ; j'écris à seule fin de recueillir tous mes débris... » (La Différence, 172 p., 69 F.)

● PIERRE JEAN JOUVE : Beau regard. 

« Mont cœur, on se souvient d'une autre besuté, d'une vie, d'une vie entière de sentiment dans l'éternel jeune solail intérieur, d'une vie extrême et attendrie qui ne se retrouvera plus. > Paru en 1927, ce petit livre n'avait pas été réédité par Jouve, « pour des raisons affectives ... It est repris ici avec les illustrations de l'édition originales, dues à Sima. « Où tu te trouves je respire - Je suis né pour ta fraicheur - Nos souffrances sont éternelles j'en suis sûr. » (Fata Morgana, 64 p., 54 F.)

...........

٠.

....

. . . :=::-

....

un till

. . . .

5.2

41.11

24.2.25

....

:::..

27...

15g = -, . . .

Bright Bright

1

Superior Contract

1. The second of the second of

The second secon

3-1

1172.3

3 1 1

..-• معالم عجر . . .

• PAUL BLANC : le Prince et le Griot, Par l'actuel embassadeur de France au Liban, qui est aussi africaniste et homme de terrain, le tableau contrasté et plein de surprises des « expériences et espérances africaines », de l'héritage colonial à l'apartheid en passant par l'identité noire. (Berger-Levrault, coll. « Mondes en devenir », 252 p.,

SOUVENIRS

 BERNARD ZIMMERMANN : Quel orage, δ mon cousin Noé! Images et récits d'Algérie. Allègre fresque sur la fin de l'Algérie française, où la vie primait quand même la guerre : vieilles photos bien choisies, nostalgie ironique. Préface de l'historien Marc Ferro. (Editions Pierre Fanlac, 158 p., 120.F; 43 reproductions en noir et blanc.)

#### EN BREF

O Un colloque aura lieu à CERISY-LA-SALLE du 13 au 20 août sur le thème « Ecrire le livre (autour d'Edmond Jabès) ». Placé sous la direction de Mary Ann Caws et Richard Stanelman, il recerta le partientient de recevra la participation de nom-breux spécialistes de littérature et de psychanalyse, dont J. Guglielmi, R. Major, J. Risset, R. De Bene-detti, A. Folin, R. Pinkas-Delpuech et W. Motte. A cette occasion, Edmond Jabès lira certains de ses

 L'association Les Amis du vieux Saint-Brice organise en l'hou-neur de la romancière américaine EDITH WHARTON, décédée dans cette ville il y a cinquante ans, une journée d'animations, le dimanche ournece d'ammandes, se dimanche 6 septembre, qui rassemblera à par-tir de 14 heures des professeurs et gens de lettres français et améri-cains. (Demeure de l'Ecuyer, 34, rue de Paris, Saint-Brice,

 Uz VOYAGE LITTÉRAIRE, Voltaire et Rousseau en Suisse », organisé par l'association Lire et partir, aura lieu du 21 au 24 août 1987. Pour tout renseignement, s'adresser à : Lire et partir, 16, rue de l'Arcade 75008, tél. : 42-65-86-45.

 Auteur d'une Odyssée qui se veut le prolongement du poème d'Homère, NIKOS KAZANTZAKI est surtout comm en France pour ses romans: Zorba le Grec, le Carist recrucifié... Les 11 et 12 septembre prochain, un hommage lui sera rendu à Antilles — ville où Kerontrald mentales. azantzaki passa les neuf dernières mées de sa vie.

Le premier SALON DU LIVRE DE BORDEAUX se tien-dra du 2 au 4 octobre à la galerie Tatry. Une association, présidée par Jean-Marie Planes, producteur et chroniqueur littéraire à FR3, est à l'origine de cette manifestation interprofessionnelle qui réunira plus d'une centaine de maisons d'édition, des libraires et des écrivains. Apdes libraires et des écrivai delà des traditionnels débats et rencontres, les responsables souhaitent accorder une large place à l'image et aux techniques de l'édition infor-matique avec des expositions vidéo, la réalisation et l'impression en direct d'un Quotidien du Salon, ainsi que la présentation d'une non-velle banque de données littéraires. Renseignements : Association du Salon da livre de Bordeaux, 33, rue Ulysse-Despaux, 33000 Bordeaux. Tél.: 56-31-39-37.

LIVRE CORSE aura lieu les samedi 5 et dimanche 6 décembre 1987, à Paris, 92, bondevard da Montparmasse, Cette manifestation est organisée par l'association A pagina, fondée après le premier Salon du livre corse en 1986.

• La dixième édition des La dixième édition des
VINGT-QUATRE HEURES DU

D'ARSÈNE LUPIN a fait paraître

OU L'Association des AMIS

D'ARSÈNE LUPIN a fait paraître

OU L'ASSOCIATION DES AMIS

OU L'ASSOCIAT LIVRE DU MANS se tiendra da 16 au 18 octobre. Les organisateurs accuelleront une grande Fête du livre, avec remises de prix et débats, le Festival des littératures francointernational de la petite et moveme édition. Resse association Lire et vivre, 97, Grande-Rue, 72000 Le Mans. Tél.: 43-24-09-68

 A l'occasion du second sommet francophone de Québec, l'asso-ciation LES PARVIS POÉTI-QUES, Marc Delouze et Danielle Fournier organisent une exposition sonore intitulée « Tonalités, des écrivains au bout du fil ». Cette manifestation se tiendra du 26 soût an 8 septembre dans la mouvelle bibliothèque de Québec. Les visiteurs pourront entendre les voix enregistrées d'une trentaine d'acteurs d'expression française lisant un extrait de leur œuvre, parmi lesquels L.S. Senghor, E. Wiesel, M. Tournier ou E. Ionesco. Renseignements: Les Parvis poétiques, 76, rue des Martyrs, 75018 Paris. Tél. : 42-51-64-28.

le premier numéro de son bulletin. l'Aiguille creuse. On y trouve notamment la conférence inaugu-rale du président George, établissant les preuves de l'existence d'Arsène Lupiu, une interview de Maurice Leblanc réalisée en 1939 par José Lupin, un hommage à 1,-C. Dinguirard, fondateur de la Revue d'études lupiniennes. S'adresser à Françoise Boutot, 8, rue Chevreni, 75011 Paris.

 Les musulmanes d'Afrique noire ne jettent pas toujours un regard tendre sur l'islam : plusieurs communications du colloque ISLAM ET LITTÉRATURES AFRICAINES, organisé en octobre 1985 par l'Association pour l'étude des littératures africaines (APELA) à la Maison des cultures du monde, avaient abordé ce sujet délicat à poète camerounais Paul Dakeyo. Des articles sur la littérature swa-Des articles sur in interainre swa-hili et les écrivains sondanais Tayeb Salah et somalien Noureddine Farah figurent également an som-maire. (Editions Silex, 46, rue Barbès, 94200 Ivry, 150 F.)

### Traducteurs et philosophes à Céret

Le Collège international de philosophie organise cinq journées franco-italiennes consecrées aux problèmes de la traduction. Elles s'inscriront dans le cadre des rencontres internationales de Céret et rassembleront des traducteurs et des philosophes, du 31 août au 5 septembre. Il y sera proposé un travail de recherche et de septement i y sur la signification du concept de « traduction ». Si l'an considère que celle-ci ne peut plus être considérée uniquement comme la simple transmission d'un sens pur, et qu'ainsi le travail du traducteur n'est plus seulement de réduire au minimum l'écart entre « son » texte et l'original, il convient de revenir à la théorie pour mieux définir l'exercice lui-même. (Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Matamoros : 68-87-27-76, ou au Collège international de philosophie, 1, rue Descartes, 75005 Paris, tél.: 46-34-37-78).

## Les écrivains européens à Strasbourg

Le premier Festivel européen des écrivains, patronné par la Société des gens de lettres, se tiendra à Strasbourg du 16 au 19 octobre prochein. Plus de quinze pays du Vieux Continent y seront représentés. Le délégue général du Festival, Bernard Ollagrier, entend en faire une « fête de l'écriture » qui se déroulers simultanément en quinze lieux, pour montrer la vitalité de la culture européenne et réaffirmer la place prépondérante du Livre face aux nouvelles technologies audiovisuelle

De nombreuses expositions et animations sont prévues : rencontres auteurs-lecteurs, lectures publiques par des comédiens, conférences professionnelles... La distinction de l'Ecrivain européen de l'année sera par ailleurs remise lors de la soirée de gala qui clôturera le Festival, et qui verra cent cinquante auteurs reçus par le Conseil de l'Europe en séance plénière.

- 44 CT 04 WE DE

- رجنابَا المنابَعةِ المنابِ

ing by Amore H March Andrew de Barbard Magnet 12 1 . Ft. 120 . 100 TH Service to Proceed Lands II of Parish dies in Agenda. The des The regard to the same THE PERSON NAMED IN COLUMN THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN 

the process of a selection of the select anten est de la lage de la lage ware but mittelle bet THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER. par 200 epes bracife und a le we chart with the the last married But the or and and the same merte bet Mante Mit einer are exclusive than here to be a second the A STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY THE PART OF THE PARTY OF THE PA Harden britte fie feitereten fo tierret des frances, une des State of the same of the same um und der greiffen fragen.

#### LANGERMAN de l'ammitte

Liens Com at Late Street B \$15.5 **阿格 经总统 电电路** 电电路 全**会** 文字 1986 重新包包信息影 400 個個 \$4. 196**年**。夏 2000年 在8.318年 特別的 mittelle forfen filt ernemfige fine fertig # 15 Med of the State of the Control ter femilie fameten den fie

THE THE CHARLES AND LOTTE. neare when existing use-व राम्पाल्यरकाक्षेत्र विकित्तानित्ते व विकास The foliate of the first and a second ত । তেওঁ সংগ্ৰহণ ক্ৰিয়াৰ সংগ্ৰহণ প্ৰজন্ম কৰা কৰিছে। organistation in the second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a second section of the second section is a section of the sect ारक । विकास के कार्य के किस के <del>विकास</del> के उन्हें ततः । केल्पा अत्र को काक्यां में निकास का है क्<del>रांग</del> The season of th · 一一十四 一角化 加爾尔 电影<del>图1400年</del>日 企業等企業管理等 ign aber der gueune die generale -

# inces du crime et des ar

depeignant l'illustre famille, Iran Claudes auntradictions morales et intellectuelles d

The same state of the same same frame and The second secon The state of the s The local Consist Seems of the service of And the state of the second of th trante a meibe gie Kinnber zielnich. - Table Greek & Elektroneri The same and the s The state of the constitution making the state of the constitution The state of a safety state proper to the safety state of the safe The state of the s Total State Park 1988 27: 久い 12 幸 華 単年 (2012年)

#### 1 助火 (羅門) iur belegie

A NOTE THAT SHEET STATES भिष्यः । सम्बद्धाः स THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE CO CONSTRUCTION OF SERVICE de tant distantes in des consequentes de la consequente de la consequence del la consequence de la consequence della con The manage of the treatment of the first of the same o THE REAL PROPERTY OF STREET The state of the s Free om tog mermbelten. TOTAL ON DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE





Le présent ouvrage reproduit, au début, les manuscrits des divers idéogrammes. Le premier fut Lettre-Océan, qu'Apollinaire confia, en juin 1914, à la revue qu'il dirigeait alors, les Soirées de Paris, Les autres furent publiés dans la même revue, en juillet-soût 1914, avec je premier compte rendu consacré à ces exercices poétiques. Ce texte, qui porte la signature de Gabriel Arbouin, fut sans doute inspiré par Apollinaire lui-même. Il est repris dans la présente édition, où l'on trouve encore un portrait du poète gravé sur bois par Pierre Roy, d'après Chirico. Un très bel ensem-

★ ET MOI AUSSI JE SUIS PEINTRE, de Guillaume Apolli-naire, éditions Sébastien Gryphe (1, rue Milton, 75009 Paris), 970 F.

## **PORTRAITS DE MONARQUES**

# Un roi « bouffon et martyr »

Trois livres pour résoudre « l'éternelle énigme » de Louis II de Bavière.

OUIS II de Bavière a traversé les époques drapé dans sa robe de sphinx. Je veux, disait-il, demeurer pour moi et pour les autres une éternelle énigme. » Les frères Goncourt avouaient leur fascination pour ce « pauvre prince, mélancolique personne royale dont la douce folie fuit son temps et son pays, pour se réfugier dans du passé, dans du Moyen Age, dans de l'exotique ». André Fraigneau, auteur d'un journal fictif du roi fou (1), voyait en ce solitaire un chien de garde symbolique. bâtissant et rebâtissant sa niche »; et Thomas Szasz, l'apôtre de l'antipsychiatrie, dénonça dans l'internement du prince rebelle le premier assassinat psychiatrique commis avec succès et

an grand jour sur un personnage important. Roi vierge sorti d'un conte de fées pour les uns, psychopathe disciple de Sacher-Masoch pour les autres, Louis II était entré dans une légende dont on avait peine à le sortir. Loin des mythologies de pacotille, loin du bric-à-brac symboliste, loin des cartes postales des châteaux de Bavière, voici trois livres - une biographie, le Journal de Louis II et une longue nouvelle - qui promènent sous nos yeux non pas la doublure de Lohengrin le Pur, non pas l'émule d'Hernani le Proscrit, mais un Prince des Douleurs, un héros tra-

Pierre Combescot ouvre sa biographie sur ce 13 juin 1886 où le roi de Bavière fut retrouvé nové dans le lac de Starnberg. Dominique Fernandez, qui signe l'émouvante préface aux Carnets secrets de Louis II, retrace le portrait d'un a boufson et martyr de Ludwig (2), la nouvelle qu'il écrivit en 1937 à la mémoire de ce monarque, « victime d'une pira Visconti pour sa mise en

une image autre que celle du faiseur de dettes et du capricieux mécène de Richard Wagner? C'est cette împossible tâche qui a été entreprise par Pierre Combescot. Il s'en tire avec maestria. Sous sa plume, Louis II a perdu de la raideur des princes engoncés dans la légende. Voici le roi débarrassé de son encombrante immatérialité, obligé de se colleter avec le - métier de vivre -

Avant de s'enfoncer dans la nuit, prisonnier de sa solitude, Louis II avait été un enfant conscient de sa supériorité. • L'Etat, c'est moi • et • Tel est notre bon plaisir » surent les expressions favorites de ce prince aux cheveux bouclés qui, à la moindre contrariété, évoquait le crime de lèse-majesté. Roi pacifiste, antimilitariste - il avait interdit aux officiers de claquer les talons des bottes en guise de salut, - Louis II se mesura à Bismarck, qui voulait annexer la Bavière, avant de conquérir la faveur des Français, qui écrivaient à son propos : · Louis II n'est pas un prince méchant et cruel. Il n'a jamais accompagné ses soldats qu'au piano... .

#### L'antichambre de l'ambition

Etre roi, c'est se faire plaisir. Il avait beau prêter serment, à dixneuf ans, d'apporter tout son cœur au trône, le cœur de Louis battait moins pour ses vassaux que pour Wagner, les cantatrices et sa cour de mignons.

Les femmes passèrent dans la vie du prince comme des revedans son autobiographie, évoquait s'empressa d'expédier ailleurs. Actrices, divas, femmes savantes, grâce aux yeux de celui qui préméchante cabale et de sa propre tendait : « Avec les femmes, on vit présamption. Voici traduit en dans un tel état d'insécurité que français ce bref texte, dont s'inscela m'est insupportable... Elles qu'avec des queues de poisson. » château de Berg.

Comment donner de Louis II Sophie, l'infortunée fiancée, qui n'était ni diva ni sirène, et se contentait de ressembler - un peu trop - à sa sœur Sissi, apprit à ses dépens que le Chevalier au cygne, « pur de corps et d'âme », était en fait une sorte de Charlus avant la

> Ses jeunes favoris, promus aides de camp, secrétaires ou directeurs de cabinet, confondaient le lit du roi avec l'antichambre de l'ambition. Quelquesuns résistèrent, comme le comte Varicourt, qui supplia Louis II de

tenus entre 1869 et 1886, ressassent inlassablement la même plainte: • Qui suis-je? •, se demandait ce roi, qui croyait ses désirs avilissants, ses inclinations criminelles. Ce journal, registre de sa culpabilité, est émaillé d'aveux, de promesses de vertu et de décrets adressés à ses amants : « Il est ordonné, sous peine de désobéissance, de ne jamais toucher au Roy, et défendu à la nature d'agir trop souvent. .

Par leur incohérence, leurs allusions sibyllines, leurs extases et



Helmut Berger:

rares surent celles qui trouvèrent sinistre Hessel-Schwerdt, ancien garçon d'écurie, devint le grand ordonnateur des orgies royales, racolant cà et là paysans, laquais cela m'est insupportable... Elles ou palefreniers pour meubler les ne sont vraiment agréables salons déserts de Linderhof ou du

l'homosexualité. Klaus Mann, nantes, ombres tentatrices qu'il lui accorder une « amitlé toute leurs cris de douleur, ces pages spirituelle ». D'autres trouvèrent sont le miroir de la « crise d'identité » qui tortura Louis II durant toute son existence. Du journal monte la plainte de celui que ses semblables désignaient comme un dégénéré, une erreur de la nature. Les raisons de son dégoût pour la Prusse et de son culte pour la France étaient-elles purement politiques et esthétiques? Bismarck, rappelle Dominique Fernandez, fut l'instigateur d'un nouveau code pénal qui punissait les relations sexuelles entre hommes d'une peine allant jusqu'à cinq ans de prison, tandis que l'Assemblée constituante française avait, dès 1791, fait preuve d'une

> Louis l'extravagant tenait en horreur sa singularité. Sa folie fut Crevel, celui qui toujours asso-

extrême tolérance à l'égard de

Phomosexualité

Les Carnets secrets de Louis II, d'être né dans un siècle et dans un pays rigoristes, qui condamnaient et réprimaient toute forme de déviance sexuelle. Après l'archange épris de beauté et de wagnérisme, inaccessible à force de pureté, voici l'homme qui souffre dans sa chair, seul dans son désarroi, et qui élève une balustrade autour de son lit pour empêcher ses amants de s'en appro-

A près de quarante ans, que lui restait-il? La compagnie de l'acteur Joseph Kainz, que Louis II entraîna dans une odyssée helvétique sur les traces de Guillaume Tell. Une correspondance clandestine et anonyme avec un écrivain adulé. Leopold Sacher-Masoch. Il avait écrit à son idole que " l'amour est l'abandon spirituel qu'on fait de soi à un autre. On échange son âme contre une ame ». Mais l'auteur de Vénus à la fourrure voulait, avec sa femme Wanda et le roi, former dans la réalité le trio infernal qu'il avait mis en scène dans son livre...

#### Quitter ce monde avec iracas

A quoi bon se lancer dans de nouvelles aventures? Louis II n'avait plus qu'une idée en tête : quitter ce monde avec fracas pour se distraire de la • tristesse d'être né en un siècle qui enlevait à la vie tous ses plaisirs •.

Les dernières quarante-huit heures de la vie d'un prince, c'est ce que nous offre la superbe nouvelle de Klaus Mann, Ludwig. 11 juin 1886, le verdict tombe : le roi est fou. Louis II arrive au châ- s'obscurcit tel un nuage; ce que teau de Berg, escorté par une suite respectueuse mais vigilante : mort seule pourrait lui conserver infirmiers, médecins, officiers de sa jeunesse... » la cour sont là pour signifier sa déchéance. Sous les yeux des serviteurs, Sa Majesté, frappée d'interdiction, pénètre dans sa nouvelle geôle : une chambre dont les fenêtres sont grillagées, dont les murs sont criblés de petites lucarnes espionnes.

Le voilà arpentant la chambre comme pour mesurer l'espace auquel est réduit son pouvoir. Dehors, il pleut. Maudite pluie qui n'a cessé depuis des jours. Isolé sans être seul, puisque des yeux, quelque part, l'épient, le roi se remémore sa vie. Comment, en écoutant les plaintes de Louis II, ne pas songer à Klaus Mann luimême? Klaus Mann, l'admirateur de Wagner, l'ami de René

ciait l'homosexualité à la mort et au suicide. Comment ne pas se souvenir des rapports tumultueux qu'entretenait Klaus avec son père. Thomas Mann, quand Louis II maudit la mémoire du roi Maximilien de Bavière? Comment ne pas évoquer les liens qui unissaient Klaus à sa sœur Erika on les surnommait les

- jumeaux de la littérature - quand le prince prisonnier murmure le nom d'Elisabeth. . ma sœur en dignité, ma sœur en souffrance - ?

Parfois mélopée, parfois hurlement de fureur, le soliloque du roi se perd dans la nuit : - Je suis le cygne noir, et m'élève avec d'immenses coups d'ailes audessus d'eux – de la canaille, des intrigants, de la science ! »

15 juin. Louis II repose depuis deux jours sur son lit mortuaire. On l'a repêché des caux du lac. Suicide? Assassinat? Accident, s'écrient en chœur ces - messieurs de Munich -, venus il y a quatre jours pour déchoir Sa Majesté, et qui maintenant conduisent Elisabeth d'Autriche auprès de son cousin. Louis II allait fêter son quarante et unième anniversaire. Le jeune prince d'une orgueilleuse beauté n'était plus qu'un corps ballonné vautré sur le lit : son facheux embonpoint, son visage défiguré, ses dents gâtées, ses lèvres boursouflées... Louis 11 ressemblait plus à l'Oscar Wilde des dernières années qu'à un héros wagnérien.

Comme elle avait raison, sa cousine Elisabeth, quand elle répétait : . A quarante ans, l'être humain se dissocie, se décolore et nous aimions en lui n'est plus. La

#### ROLAND JACCARD.

\* LOUIS II DE BAVIÈRE, de Pierre Combescot, Lattès, 269 p., 99 F.

\* CARNETS SECRETS (1869-1886) de Louis II, traduction de Jean-Marie Argeles, préface de Dominique Fernandez, notes et commentaires de Siegfried Obermeier, Grasset, 203 p., 75 F.

\* LUDWIG, de Klaus Mann, traduit de l'allemand par Pierre-Francis Kaempf, éd. Alinéa (diffusion Payot), 105 p., 55 F.

 La revue l'Eciat du jour publie, dans son numéro d'été, diverses études sur le Journal de Louis II (éd. Joseph Clims, 186 p., 75 F.)

(1) Le Livre de raison d'un roi fou.

(2) Le Tournant, Solin, 1984.

## Les Borgia princes du crime et des arts

En dépeignant l'illustre famille, Ivan Cloulas dévoile les contradictions morales et intellectuelles de la Renaissance.

passionnant sur la Renaissance. La plume alerte de l'auteur sait fort bien relier, par des mouvements qui apparaissent tout à fait naturels,

les événement les plus divers. Ivan Cloulas a certes commencé de loin, avec une famille Borgia enracinée dans le territoire ibérique près de Valence. Dès le deuxième chapitre, toutefois, le lecteur se trouve déjà en présence d'un Borgia cardinal qui ne tarde pas à devenir pape et à honorer de la dignité cardinalice un autre Borgia bien plus jeune: Rodrigo, le futur Alexandre VI - le père de Lucrèce et de César. Comme sur un échiquier, les pièces du grand jeu sont ainsi vite déployées et l'histoire familiale des Borgia les plus connus se met rapidement

Quel ballet digne du plus extraordinaire des chorégraphes! Il ne s'agit pas, en effet, d'un roman de cape et d'épée, même si l'aliure précipitée des vicissitudes le laisserait presque supposer. Historien attentif, l'auteur ne s'évade pas facilement du concret et nous en livre la troublante richesse. A travers ces pages, nous retrouvons, et pour cause, maints papes et cardinaux, mais aussi, au premier plan, des rois qui nous sont familiers: Charles VIII, Louis XII, François Ia. Nous y rencontrons des grands hommes de lettres, tels que l'Arioste,

Bembo, Machiavel, Guichardin... A l'instar des œuvres d'art de la période en question, la scène qui

composition savante dont les touches ont des couleurs très vives. Ivan Cloulas nous fait aimer ce sujet qu'il connaît si bien, parce qu'il nous en rend la saveur à travers ses données authentiques. De temps à autre, les sources mêmes - habituellement si étroitement entrelacées qu'on les entrevoit à peine - viennent au premier plan, et le document arrive au-devant de la scène, lettre privée ou rapport officiel. Les témoignages dont l'auteur dispose sont si abondants qu'il doit employer tout son art pour qu'ils ne nous encombrent pas trop.

#### La magie d'une époque turbulente

· Nous nous sentons étrangement concernés par ce temps», écrit Cloulas. Sans doute n'est-ce pas uniquement par la suggestion de tant d'œuvres d'art frappantes, inoubliables; c'est aussi que les hommes, malgré la distance des siècles, nous semblent si proches, si peu différents de nous. S'agit-il d'un mirage, d'un trompe-l'œil? Probablement. Mais ils sont là comme pour nous aider à nous sentir moins seuls, à nous conforter dans nos crises et dans nos inquiétudes les plus profondes. Si tant de crimes et d'excès de toutes sortes ont été accompagnés et suivis d'un éclat si grand de civilisation, peut-être pouvous-nous espérer que quelque chose de semblable arrivera à ceux qui

OICI un nouveau livre s'étale sous nos yeux forme une vivent dans le temps présent, ceux qui assistent à un si vaste tournant culturel et humain.

Les lecteurs mêmes qui ne voudront pas céder à la magie de cette turbulente Renaissance liront certainement avec intérêt de quelle manière on exerçait à l'époque les professions de souverain pontife, de condottiere ou de chef d'Etat. Et s'ils ne parviennent pas à trouver à travers ces pages une sorte de miroir des personnages ou des faits contemporains, ils ne pourront pas éviter de s'attacher à la scandaleuse famille des Borgia. Pourquoi cette famille brille-

t-elle d'un tel éclat? La fortune de ces parvenus ibériques n'a pas été consolidée à travers les siècles: le déclin des Borgia a été encore plus rapide que leur ascension. Mais ce qui passionne, précisément, c'est l'aspect foudroyant de leur destin, teinté des couleurs les plus sombres. Leur aventure familiale représente une énigme que l'auteur s'est employé à décrire et à déchiffrer. Se trouvet-on en présence d'aventuriers isolés ou d'un exemple fameux de tant d'autres fortunes familiales et individuelles, plus médiocres bien souvent, mais tellement nombreuses à cette époque? Ces décennies pleines de personnages hors série semblent bien, en tout cas, constituer le contexte nécessaire à la trajectoire des Borgia.

ALBERTO TENENTI. \* LES BORGIA, d'Ivan

Cloulas, Fayard, 522 p., 130 F.

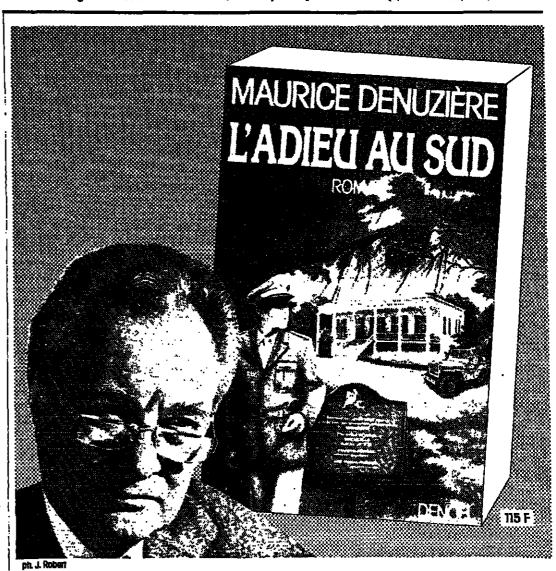

Marky/Assistant purpose transfer respect to the contract of A CONTRACTOR OF A SECURITION OF THE PARTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PA 新教<mark>の <del>教徒の正常</del> キ</mark>ャ ひ Nuclei Fire - - -து 🚰 நடித்தி பெருக்குள்ளது. இந்த இந்த இந்த பாரு நடி gaggeggen appropriate the garages in a constant . <u>발립 및 발표(문) 역동 구역하</u>는 (보니 이 명) (보기 (1970년) . <del>Maring I girgin paysas</del> a fact a realist to the con-The State of the S Andrew to a my many of the case the second of the second o 鑑覧証券 毎時だけい

Traderior of placements

5

安尼 化氯化物

s marrie (de

الهوارية المنافعة

هو جو ديانون:

المستحد والا

~ - - - - -

ببدآ سأهاءر

क्षा भूजार १५ वर्ष

£ - `\_\_\_\_\_\_

A - 1 - 1 - 1

وعار ومنه عري التي

Carl of man

in en rente ente errije kar

F + 6

Self-sale perg

territor to be

a serve i mega

in a part

\* The way of

: 125 - 188 - 188 2

. a see a side

general area

Nat 1 115 😅

بخوان فإداتا بهو

Georgia Salas Salas

من جو جو ديا

5 5 to 12

ج جر جا م

\* \* \* \*

مبنت العادات

لغلونه والمن

がこなれ 日本

and Att to the same of the sam

范明的 经超级的现在形式 如

3 PR Martin de Combra da

TR ALEXAND THE PROPERTY OF

Courses our grands live to

erer recent, de dels es debets.

1974 ER Stringen France

F. Parton, & Section labor

ंदर क्यां और के छन्।ाउट हुई

in index Berry

interen fant an effere b

Figure 12 State 1st .

the common dia serialis also

<del>ant of Same in Cat</del>aes t state.

1 No Season #115 71

eligential and distribution man der Gereichen der gestellte der Gereichen der Gereiche

THE RESERVE THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY.

HAMPAN PARTY OF BRIDE PARTY.

house de Coulte 199 des

MARKET AND PARTY.

dallint d'abe frents.er

an graderiania Resident

幸 胡胡松 李 等 等级

beigente fill bengung.

Geber 🌃 Tomfalt bie

men Britanique and Co. St. St. St. St. St.

Mark Corp. Tal. 41.11

ت مند د

100

an Make a

<del>කි</del>නෙක විශ්ලා සි<u>ට</u>කර الرار بعوادات والأصار فالعريطة

Flats of a Minney ser in the fire

Entre de la la granda de la companya de la companya

producers or see at the con-

which the service in a second

Burn to be properly and the first स्मानिक क्षेत्रक स्थापन । विकास स्थापन स्थापन ।

¥Airf (Egy);

est de la servició de la constante de la const

E Sagre arrival of the

Beet and thoughter all the con-

**"新""梅"等于**1000年1000年

SAME OF ME SOURCE STOLE I

**என்** இதுதை நேரு நடிப்பட்ட

SPRES NAME OF SPREAM OF THE CO.

PRESIDENCE CAN FOR EAST A

المرازي المراجع ويعرفهم والمتعافظة

दि कि देख्यका है। हम हम है।

See a Para Morga in 14.

# PAGE TO ENGINEE

CONTRACTOR AND DOLLARS

FREE BY ST. ST. Law St. . . . .

AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

● SEPSAND ZMRH H

स्वापा । द्वार प्रश्नास्त्र स्वाप्ताः । । भूति विस्त्राप्ताः स्वाप्ताः । । । ।

<del>nan Mari Ka</del>ran 1949, 1947.

Table 47 egaperencenter i

State Minister at

Citizene I.

\* 1 a ...

7 2 <del>1 2 2 1</del> 1 1 1 1

Alter Charles

केंद्र केंद्र का € - ०

REPLACES TO SERVICE

10 mm - 1 12 mm

BA 44 12:00

Salas in

B 35- -.

id len

الحراروة أنحا يتعييني فالأسفد

Carter and and action of

Andrew Andrews and the letter of the second

FER AT LOUIS

The first tell light and the second

والمراج والواليان والموادي والمعطات

र सम्मानिक के होया जाती है। यह तह

-<del>1</del>-2-

ಕಲ್ಲೀ ಚಾಹಾಗ್ಯಾಹಿನ ಕೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಪ್ಟ್ನ

Haralin Charles

in fait equipment of pro-

Admiss to Major 🖖 .

### TO HELD SECRETARIAN

被 医 事 并 4 4 4 4 4 4 THE RESERVE STREET W MANAGEMENT OF MENOLOGY OF THE PARTY OF THE The state of the state of THE PARTY OF THE P and the second of the second o the transfer of the same A CONTRACTOR ASSESSMENT OF LAND SOME STATE The state of the s The second secon THE RESERVE OF THE PARTY OF THE The state of the s

## Rêveries japonaises

rer le temps que prendrait une

strangulation : un peu plus d'une

minute et quelque vingt secondes.

répétait-il pas que, dans l'avenir, la tendance générale serait à

Mais à quoi bon ce flirt avec le

néant s'il était, lui Akutagawa,

condamné à demeurer un nihiliste

souffreteux? Son drame: trop de

nerfs et pas assez de sérénité. Son

ami Tanizaki, de six ans son aîné,

respirait la quiétude. Quand Aku-

tagawa lui parlait du marxisme.

de la revanche du prolétariat, Tanizaki répondait « l'art avant

tout . Le suicide? Tanizaki y

voyait l'apothéose de l'amour

charnel. Akutagawa ne pouvait.

lui, se résoudre à entraîner une

femme dans l'au-delà. Il rencon-

tra une jeune fille, enfant d'une

folle comme lui. Elle lui promit de

le suivre dans la mort : un « sui-

cide platonique », murmurait-

elle. Mais partager le Véronal

apparaissait comme un sacrilège à

Akutagawa. Il se maria avec une

femme soumise qui lui donna un

fils. « Pourquoi as-tu, toi aussi.

vu le jour? » se demandait le

père en berçant le nouveau-né. Il

publia quelques livres, mais « au

bout du compte, tout ce qu'il

avait gagné était une solitude

sans fond ». Il rédigea son auto-

biographie qu'il intitula, par déri-

sion ou pour conjurer le mauvais sort, la Vie d'un idiot.

Le 24 juillet de cette année

1927, il avala une dose mortelle

de Véronal. Il avait trente-cinq

ans et la sensation d'avoir vécu

longtemps « en s'appuyant sur un

sabre dont la lame avait pour

Pour sa part, Yasushi Inoué (né en 1907) nous invite à médi-

ter sur la gloire, dans le Faus-

saire, récit qui donne son titre à

un recueil de trois nouvelles. Peu

avant la seconde guerre mondiale,

un journaliste entreprend d'écrire

ainsi dire fini par s'émousser ».

l'augmentation des suicides ?

Tanizaki, Akutagawa, Inoué le sexe, le suicide, la gloire...

TUNICHIRO TANIZAKI une montre à la main, pour mesu-(1886-1965) est devenu, aux yeux de l'Occident, le confesseur des âmes impudiques. Ses livres, cérémonials de la cruauté et de la soumission, exaltent une sexualité morbide où les ieux de l'amour sont ordonnés comme des rituels de la perversion. La vie secrète du seigneur de Musashi, récit féodal et fantastique traduit avec art et ferveur par René de Ceccatty et Ryôji Nakamura, risque de décevoir les amateurs du Journal d'un vieux fou (1) ou de Svastika (2). Prisonnier d'un château où d'énigmatiques et belles créatures trompent leur oisiveté en classant des têtes de guerriers décapités au combat, le seigneur de Musashi reste, toute sa vie, hanté par une tête dont le nez a été arraché dans la mêlée... Historien et biographe, Tanizaki se plaît à captiver et à désarconner le lecteur par le récit. sur fond d'imbroglio historique, des tourments sexuels d'un guerrier imaginaire.

#### Flirt avec le néant

De Ryûnosuke Akutagawa (1892-1927), l'Occident connaît surtout les contes historiques qui ont inspiré à Kurosawa le film Rashômon. Et pourtant, Akutagawa avait, lui aussi, dialogué avec les ténèbres, conversé avec les secrets de l'âme dans plusieurs textes autobiographiques dont la Vie d'un idiot.

Il se croyait possédé par le démon de la fin de siècle : la folie, le suicide. La folie, rencontrée dans la destinée de sa mère, morte dans un asile quand il avait à peine dix ans. La folie chez ces écrivains qu'il cultivait avec une obsession maniaque : Villon, Nietzsche, Gogol et Strindberg...

Insomnies, fatigue cérébrale, neurasthénie, Véronal : rimes boiteuses d'un poème inachevé sur une existence qui s'était brûlé les ailes au soleil de l'idéalisme. Il se Keigaku, et découvre, au cours de pendit avec une ceinture, mais ses recherches, une silhouette qui seulement à titre expérimental, se profile dans l'ombre du génie :

Parmi les autres

parutions

de ma cabane de moine, de Kamo no Chômei : deux classi-

ques, datant respectivement

des treizième et quatorzième

siècles aujourd'hui réédités.

Kenkő a été comparé à Montai-

gne (traduction et commen-taires de Charles Grosbois et

Tomiko Yoshida pour les Heures

Cisives : traduction du R. P.

Sauveur Candau pour Notes de

ma cabane de moine. Galli-mard/UNESCO, Connaissance de l'Orient, 284 p., 38 F).

Le Pauvre Cœur des

hommes, de Natsume Sõseki.

Un grand roman psychologique datant de 1914 (traduction

d'Horiguchi Daigaku et Georges Bonneau. Préface de Tanikawa Tetsukô. Gallimard/UNESCO,

Connaissance de l'Orient,

Histoires qui sont mainte-

nant du passé. La reprise d'un autre classique. On présume que ces « histoires » furent écrites « vers le fin du onzième

siècle ». L'auteur est resté

inconnu (traduction, introduc-

tion et commentaires de Ber-nard Frank. Galli-

Proclus et son Influence

Actes du colloque de Neuchâtel

De la Liberté,

de J. S. Mill

Les Machines à penser,

l'Homme et l'Ordinateur.

de G. Boss

GMB Éditions du Grand Midi

Ob.-Geerenstr. 15. CR-5044 Zurich

A

mard/UNESCO, Connais de l'Orient, 336 p., 40 F).

310 p., 40 F).

 Les Heures oisives, d'Urabe Kenkô, suivi de Notes Antonio Pizzuto

(Suite de la page 9.) Je ne suis pas un écrivain

qu'on peut lire dans l'autobus ». constatait Pizzuto. De fait, sa vie durant, ses livres n'atteignirent jamais qu'une mince poignée de lecteurs. Pizzuto est un écrivain « difficile » ; entendez qu'il exige qu'on le lise, c'est-à-dire qu'on participe à la mise au jour de l'œuvre. Il plaçait Joyce au sommet de la littérature du siècle, et c'est tout naturellement qu'on a dit de lui qu'il était le Joyce italien, l'anti-Proust. Alors que l'auteur de la Recherche essaie d'emprisonner le temps dans les méandres d'une phrase infinie, Pizzuto le condense, coupe le flux temporel, le hache de syncopes pour ne plus conserver de la narration que des récifs de langages, des concentrés d'une histoire a-historique. Cette élimination radicale de ce qu'il considérait comme du remplissage, cette méthode des collages ou des taches - à la manière de Jackson Pollock, - Pizzuto l'amène à son épuration la plus troublante avec les Pagelle et les Ultime, dont des

lui-même très bref, le Triporteur. Là, non seulement le sujet a disparu, mais encore les formes du verbe dont ne subsiste plus que l'infinitif : « Se séparer. Où les rejoindre jamais, et à quelles fins? Se proposer félicité, biens suprêmes, mystique ataraxie, un toi-moi autre que le nous. » Peu importent les explications théoriques que Pizzuto avance pour justifier ses innovations. Que raconter une histoire soit une entreprise à proprement parler impossible, on le sait depuis longtemps et

toute la littérature est faite des

fragments nous sont proposés

aujourd'hui à la suite d'un texte

la silhouette chétive et misérable d'un faussaire, Hara Hôsen.

Artiste raté doublé d'un escroc à la petite semaine, Hara Hôsen, Son maître, Natsume Sôseki, ne après avoir été l'ami de Keigaku, se constitue une biographie d'emprunt, s'invente un curriculum vitæ imaginaire, et finit par se réfugier dans un village de montagne où, abandonné par sa femme, rejeté par tous, mutilé physiquement et moralement, il fabrique des feux d'artifice.

#### Broyé au contact da génie

Le journaliste pense avoir rencontré la « tragédie d'un homme ordinaire que le contact d'un génie avait écrasé d'un poids trop grand, le laissant broyé ». Quelle ironie de voir que le grand peintre Keigaku, qui règne sur son temps, et le minable Hara Hôsen avaient débuté côte à côte sur la même ligne de départ!

Délaissant la monotone gloire du génie, Yasushi Inoué, qui fut aussi journaliste et qui recut. en 1949, le prix Akutagawa, traque jusque dans les campagnes reculées du Japon le faussaire poursuivi par la guigne. Que celui qui n'a jamais triché avec luimême jette la première pierre à ce filou pris dans le tourbillon d'une gloire trop éclatante pour qu'il résiste au désir d'en voler quelques miettes!

\* LA VIE SECRÈTE DU SEI-CNEUR DE MUSASHI (suivi du Lièrre de Yoshino, de Junichirò Tanizaki, traduit du japonais par René de Ceccatty et Ryôji Naka-mura, Gallimard, 216 p., 78 F.

\* LA VIE D'UN IDIOT et autres nouvelles, de Rydnosuke Akutagawa, traduit par Edwige de Chavannes, préface de Jeannine Kohn-Etiemble, Gallimard, 189 p.,

★ LE FAUSSAIRE, de Yasushi oé, traduit par Catherine Ancelot, Stock, Nouveau Cabinet cosmo-

(2) Gallimard, 1985.

réponses proposées par les créateurs à cette impossibilité. Exemplaire, sans concession, rigou-

reuse, la réponse de Pizzuto est belle - et c'est ce qui compte. Il y a dans ce corps-à-corps avec la langue, dans cette densité extrême du récit, dans le choc de ces lambeaux de mémoire revivifiés par un air rare, une force, un soulèvement, qui arrachent le lecteur aux pensées et aux sentiments ordinaires et le transportent ailleurs, dans l'espace que Pizzuto désignait comme celui de la stupeur : « Non pas la stupeur libre, lyrique, mais une stupeur disciplinée par sa propre conscience d'elle-même, c'est-à-

Pour épouser la puissance de ce mouvement, pour décalquer les traits subtils de cette épure en perpétuelle mutation, il fallait davantage qu'une traductrice. Madeleine Santschi a été pendant des années la complice littéraire de Pizzuto. Le portrait qu'elle peint de lui est aussi éloigné des biographies ordinaires que l'auteur des Pagelle peut l'être d'un romancier de gare. Madeleine Santschi ne parle pas de Pizzuto, elle parle à partir de lui, de l'intérieur de son œuvre. Ce véritable redoublement donne toute sa transparence à une traduction qui n'a plus à se poser de problèmes de fidélité et de trahison; c'est l'écho de toute une vie.

PIERRE LEPAPE

\* LE TRIPORTEUR et autres proses, d'Antonio Pizzuto, édition bilingue, traduit de l'italien par Madeleine Santschi, L'Age d'homme, 256 p., 120 F.

\* PORTRAIT D'ANTONIO PIZZUTO, de Madeleine Santschi, L'Age d'homme, 170 p., 120 F.

## Les papas aiment, les enfants boudent

(Suite de la page 9.)

Les grands éditeurs littéraires. on le voit, prennent une part active dans les restructurations de la BD, preuve sans doute que cette dernière n'est pas sur le déclin. Significative à cet égard est l'apparition de la BD au format de poche, lancée par Jai lu à la fin de l'année dernière.

Avec 12 000 points de vente au lieu de 4 000 pour un album traditionnel, le poche étend considérablement la diffusion de la BD. Les premiers livres publiés, adaptés des albums de Franquin, Pratt, Tardi, Brétecher et autres « stars » de la BD remportent déjà un très vif succès. Le livre de poche est attractif: son prix moyen est de 27 francs et les titres publiés out été des « bestsellers » en grand format.

#### Des lecteurs « Vieux »

Certes, les puristes ne se retrouveront pas dans ces redécoupages et réadaptations des albums, pourtant effectués avec l'accord et sous le contrôle des auteurs. Mais les promoteurs de « J'ai lu-BD » ne s'adressent pas à eux : leur objectif est d'attirer un nouveau public à la BD, celui des kiosques de gare et des grandes surfaces. Le concurrent du poche BD est moins l'album que le « polar » ou l'illustré acheté pour lire dans le ou sur la plage! Confiants dans l'avenir de ce nouveau marché, plusieurs éditeurs vont se lancer dans l'aventure dans les prochains mois, notamment Le Livre de poche, qui bénéficiera de fonds des éditeurs du groupe Hachette, et Dargaud, qui crée la collection « Multipoche ».

Reste que cette extension de la diffusion ne doit pas masquer les

C'EST SICOPE UNE IDES DE FANTASIO, POUR LE BAL COSTUME...

JE SUIS BIEN, EN BERGER LANDAIS, NON? MAIS SI ON DANSE ?

Les illustrations de cette

enquête sont extraites des

Les Phalanges de l'ordre noir, de P. Christin et

L'Univers de Gir (éd. Dar-

- Le Livre d'or de Morris (éd.

– Le Livre d'or de Franquia

Le Démon de la tour Eiffel, de Tardi (éd. Casterman).

E. Bilai (éd. Dargund).

gaud).

Sedli).

(éd. Sedli).

mais ils ne s'adressent plus... aux jeunes, qui constituaient pourtant hier le public naturel de la bandedessinée. Selon une étude effectuée par Dargaud, le tiers des lecteurs de BD ont aujourd'hui entre vingt et trente-cinq ans. Les sixdix ans et les onze-dix-neuf ans ne représentent chacun que le quart du lectorat. Le fossé s'accroît entre la BD dite « adulte » et la BD enfantine : « Nous avons oublié notre origine, constate avec regret Louis Gérard. La BD risque bientôt de n'être plus qu'une lecture du troisième âge. On ne trouve plus assez d'auteurs capables de raconter des histoires simples. >

connaît actuellement la bande

dessinée. Il y a des jeunes auteurs,

Autre souci pour les éditeurs : la presse de bande dessinée, qui semble promise à un avenir sombre! Les journaux pour enfants subissent la concurrence de l'audiovisuel et ne réalisent plus leurs fabuleux scores d'antan. Mickey, 300 000 exemplaires, a perdu 50 000 acheteurs entre 1983 et 1985. Loin derrière, le Journal de Tintin plasonne à 35 000 exemplaires.

Du côté des magazines pour adultes, la situation n'est guère plus brillante : pour la plupart des titres, les ventes se situent entre 40 000 et 60 000 exemplaires. Aux Humanoïdes associés, on tire un trait sur l'un des titres phares de la presse BD : Métal Hurlant publie cet été son dernier numéro. Au milieu de cette année, les ventes se limitaient à 25 000 exemplaires. Lancé en 1975, Métal était à l'époque. explique son rédacteur en chef. Claude Gendrot, « un fédérateur de cultures marginales. Mais la BD, le rock, la science-fiction et le fantastique sont aujourd'hui reconnus et ont leur presse spé-cialisée. Le ton Métal a été récu-

Plus largement, le problème posé aux magazines de BD est celui de la prépublication des d'épisodes. Celle-ci n'a plus la faveur du public. . Au départ, dit Claude Gendrot, l'album n'était pas le premier souci des auteurs.

problèmes de créations que Les magazines publiaient de la BD et l'album venait ensuite. Peu à peu, les journaux sont devenus des dérivés des albums. Pourquoi un lecteur achèterait-il deux fois la même chose? >

Deux titres pourtant semblent échapper au marasme: l'Echo des savanes et Fluide glacial. Le premier, il est vrai, est loin de n'être qu'un simple magazine de BD... Quant à Fluide, il continue à se vendre chaque mois à 100 000 exemplaires. Pour son fondateur, Jacques Diamant, l'humour est la clé du succès: « Ceux qui lisent de la BD sont peut-être ceux qui cherchent la détente. On achète Fluide pour se

#### Contre-offensive sur la presse

De peur d'être condamnés à terme, ses confrères semblent décidés à réagir. Tous ou presque préparent un renouvellement de leurs formules: (A suivre) aura bientôt dix ans. C'est le moment de réfléchir à notre avenir », confesse son rédacteur en chef, Jean-Paul Mougin. Chez Dargaud, où le mariage de deux titres en déclin, Pilote et Charlie, est loin d'avoir convaincu, on s'apprête à lancer en novembre prochain « un magazine entièrement nouveau », dépassant le cadre strict de la BD. De son côté, Spirou annonce un « repositionnement », pendant que Picsou-Magazine affuble son héros multimilliardaire de la « banane » des

L'offensive a donc commencé. Les éditeurs ne souhaitent pas renoncer à la presse. Ils savent que les auteurs y sont attachés parce qu'elle constitue pour eux un mode de rémunération plus sûr que d'hypothétiques droits

r La BD a toujours été liée à des supports de presse, rappelle également Louis Gérard. Si nous perdons notre connivence avec la nir. » Tintin, reporter au Petit vingtième, n'aurait pas dit autre

EMMANUEL KESSLER.



ANORAMIX, le druide tant les droits de traduction gaulois, a distribué sa potion magique sous l'équateur : Astérix et Obélix ont conquis l'Indonésie. Suivis, dans une joyeuse bousculade, par Bob Morane, les Schtroumpfs, Achille Talon, Michel Vaillant et Alix le

Depuis cinq ans, les bandes dessinées françaises et belges font un malheur au pays du théâtre d'ombres. Chaque jour, à l'heure du déjeuner, Gramédia, la plus grande librairie de Djakarta, est envahie par une nuée d'écoliers, qui se précipitent vers les albums étrangers et les aventures de leurs héros préférés. Le rayon des livres indonésiens, lui, reste désespérément désert.

Tout a commencé en 1975, avec l'apparition, dans les librairies, d'un jeune aventurier occidental aux curieux pantalons de golf. Traduit en indonésien par Indira, un éditeur nouveau venu sur le marché, et initialement tiré à 3 500 exemplaires, le premier album de Tintin s'est vendu en un temps record. Et les réimpressions se sont succédé : un phénomène exceptionnel en Indonésie. La série dépasse aujourd'hui les

300 000 exemplaires. « Les Indonésiens découvrent le monde avec Tintin, explique Bernard Aubert, l'attaché culturel français. Mais la réussite la plus surprenante est sans doute celle d'Astérix, apparemment aux antipodes de la culture indonésienne. En fait, ce petit village gaulois s'est attiré leur sympathie, car il leur rappelle la vie traditionnelle dans leurs propres

villages. . Devant ce succès imprévu, tous les éditeurs ont voulu se lancer dans la bande dessinée, se dispuauprès de Casterman, Dargaud ou Dupuis. Aujourd'hui, plus de six cents titres out été traduits - y compris la vie de Charles de Gaulle illustrée. Et Ayamédia, qui a lancé les Schtroumps en 1984, prévoit de sortir soixante

titres cette année. Portés par la vague, les livres français pour enfants ont à leur tour séduit l'Indonésie. Les séries des Bibliothèques rose et verte d'Hachette sont rentrées dans les foyers, et des petits Indonésiens s'endorment désormais en révant de Fantômette, des Six Compagnons, ou de paysages de neige. Le comble de l'exotisme à Jakarta, par 37°C à l'ombre.

#### Les Schtroumpis ont terrassé Superman

« La bande dessinée européenne, ainsi que les livres pour enfants, ont comblé un vide, explique Catherine Bharata, l'unique agent littéraire à Djakarta. Les livres indonésiens, avec leurs dessins en noir et blanc, souvent mal finis, sont plutôt rébarbatifs. Quant à la BD, elle se limite à l'illustration du Mahabarata, la mythologie hindoue, découpée en multiples épisodes qui se ressemblent tous plus ou moins.

« Nous manquons vraiment d'illustrateurs et d'écrivains pour la jeunesse, renchérit Liliana Srisanti, directrice de collection chez Gramédia, le principal éditeur indonésien. Sur huit titres publiés chaque mois, six sont des traductions, .

Les éditeurs sont unanimes : précision des dessins, qualité des. couleurs et des textes, la BD franco-belge a imposé sa supré-

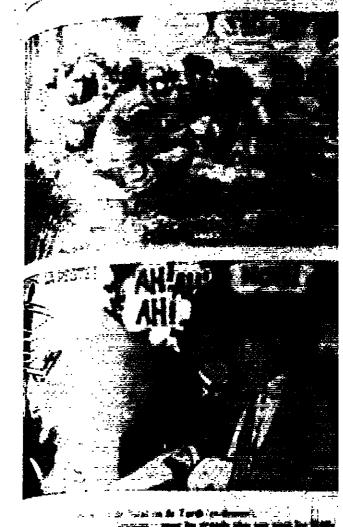

edernier exploit d'Astér

State of the

. . . .

Section .

-\_-\_-

PEN-AL

SEPTIME SEPTIME

. . . .

37 **(M** 

10 July 1992

. . . . . . . . .

ik izti: ≟e

ar a sair

- -: -:

1 - 2 - 1, 1

Andrew State

lincontre les eternant surces maigré des r THE STATE OF THE S There is the same a straightful to the common of

Freie un gotte at. Elita i one Singer interfette war on the confidence and privile कर ए जिल्लाका सामग्री होता. and the second second second The time of the fillians of prince at <del>all materi</del> es cital The second secon

125 A 14 基 直接 1866 1970A The state of the s of the property of the man de servicio del Bill delle 1997年1月14日

#### Tietin au securi de labra mencia

La penerio de tradacione o there is no the series of the series of Hottle est and the best of NAMES OF THE PARTY. Leuten Betreit gefte unter

and the second second Drught Frankling in 1994 Ser fer geber murr Colore T SULPRIME THE PARTY OF THE PAR ten kan belasa di bin and the state of t amentace pete de ma j COLUMN DESIGNATION AND DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PE the in the section of the section of THE CONTRACT OF WINESE, THE PART PROPERTY SEE STATE Livighent im Einpatifich vers at their the table **工作的数据基础的数据** work where we will the ages design grantenen. and a supplied the latest of t THE REPORT OF THE PARTY OF THE O TON & AMERICAN IN MAN And the second s



## SUR LA BANDE DESSINÉE





Les béros de Bilal ou de Tardi (ci-de:



## Georges Dargaud: un demi-siècle de BD

EPUIS près de cinquante ans, il fréquente tous les grands du ∢neureste le numéro un du marché français de la bande dessinée. Le 1º iuillet demier, il a cédé 38 % de son capital au groupe d'investissement Ampère, spécialisé dans l'édition pour la jeunesse. A soixante-seize ans, Georges Dargaud veut se donner les moyens de réaliser ses nouveaux projets.

Rien ne destinait ce fils de clerc de notaire, né à Paris en 1911, à l'édition de bandes dessinées. « C'est le hasard », comme il le dit aujourd'hui, qui le conduit à créer, en 1943, une société éditrice d'albums pour enfants, seules publications non soumises à la censure de l'occupant. La guerre passée, Georges Dargaud voyage en Belgique et rencontre Hergé. En 1948, il se voit confier l'édition française du Journal de Tintin. qu'il assurera jusqu'en 1975.

Nouveau rendez-vous décisif : 1960. L'éditeur rachète Pilote, lancé deux ans plus tôt par René Goscinny et une équipe de jeunes auteurs. Il publie en albums les séries Tanguy et Laverdure, Blueberry, Lucky Luke et bien sûr Astérix, véritable phénomène d'édition et de société. 1968 est un autre tournant. Wolinski, Lauzier, Druillet, Fred : une nouvelle génération d'auteurs rejoint

Aujourd'hui, on s'interroge. La grande époque de Dargaud-

Editeur appartient-elle au passé ? Georges Dargaud s'en défend et cite Bilal, Loisel, Le Tendre, Frémond... Des jeunes euteurs qui, insiste-t-il, c accumulent les recompenses dans les festivals de bande dessi-née ». Quant à la crise de la BD dont il serait lui aussi victime, c'est, dit-il, « une invention des journalistes. Il y a des phénomènes de mode, des périodes de stagnation du marché qui alternent avec des périodes d'expansion. Mais c'est la loi de

Pourtant, depuis plusieurs mois, le petit monde de la BD s'est nourri de rumeurs alarmistes sur la situation de la maison Dargaud : « Nous avons passé, c'est vrai, deux années difficiles et nous avons pratiqué une véritable rénovation de nos structures, ce qui n'a pas manqué de faire jaser. Nous avons dû mettre le pied sur le frein, prendre moins de risques avec de nouveaux auteurs, mais nous en tirons aujourd'hui les bénéfices. Notre chiffre d'affaires est en progression de 20 % cette année. Si ça allait mal, pourquoi Roba et Franquin quitteraient-ils leur ancienne maison d'édition et viendraient-ils publier chez nous Boule et Bill et le Retour du Marsupilami ? ».

#### Une entreprise familiale

En cédant 38 % de son capital à un groupe d'investissement, Georges Dargaud conserve le contrôle de son entreprise : « Il s'agit d'un accord de développement. explique-t-il. L'importance de notre groupe ne lui permet plus d'avoir un propriétaire unique. » Cette alliance est-elle une étape vers la succession de l'éditeur ? une entreprise familiale, répondl sans toutefois désigner son dauphin. Mais avoir un partenaire est une sécurité pour l'avenir et c'est un premier pas vers le choix de mon successeur, qui se révélera tout naturellement en faisant valoir son

Georges Dargaud demeure plus confiant que jamais. Parmi ses projets : une collection de poche, un club de vente par correspondance et la création d'une unité de production TV destinée aux jeunes : « Si j'ai choisi un partenaire, c'est pour continuer. »

# le dernier exploit d'Astérix

rencontre un étonnant succès malgré des réticences dans un des bastions de l'islam.

matie. Les petits Schtroumpfs ont terrassé Superman. Les comics allant de 5 000 à 20 000, font américains n'ont en effet jamais percé. Quant aux bandes dessinées japonaises, les éditeurs vous



diront que les bulles verticales, adaptées à l'écriture nippone, sont difficiles à remplir en version indonésienne. Et si aucun ne l'avoue, la mésiance envers l'ancienne force occupante lors de la seconde guerre mondiale reste

Pourtant, on lit très peu en Indonésie. Et plus souvent pour s'instruire que pour le plaisir. Prenez le train de Bandung à Jogjakarta, deux villes universitaires : personne ne sort un livre, ou même une revue, en dix heures de voyage. Et demandez à un étudiant indonésien de quatrième année de vous citer un auteur de son pays, vous l'embarrasserez au plus haut degré.

· La société indonésienne a toujours eu une tradition orale. explique Catherine Bharata. Ici. le livre est un véritable luxe. Même dans les écoles, les instituteurs n'encouragent pas les enfants à lire en déhors de leurs manuels scolaires. .

Dans ce pays de 165 millions d'habitants, le tirage moyen d'un nouveau livre ne dépasse pas 3 500 exemplaires. Les bandes

figure de best-sellers, et sont rentables à coup sûr.

. Pour un éditeur, affirme Liliana Srisanti, traduire une BD ou un livre étranger est plus simple, et beaucoup moins cher que d'en commander un à un auteur indonésien. » Les éditeurs européens ne demandent en effet que 6 à 8 % du prix de vente d'un album pour le copyright, alors que les écrivains indonésiens exigent 10 % de droits d'auteur. La traduction d'un titre revient à 700 dollars environ pour un tirage de 5 000 exemplaires, ce qui permet de vendre une BD entre 8 et 10 FF à Djakarta.

#### Tintin au secours du bahasa indonésia

La pénurie de traducteurs compétents constitue le seul problème, et, encore aujourd'hui, beaucoup de livres doivent être traduits depuis leur version Devant l'enthousiasme suscité

par ces héros venus d'Occident, les autorités indonésiennes hésitent entre mésiance et bienveillance. Les plus conservateurs n'apprécient guère de voir leurs enfants prendre pour modèle le capitaine Haddock et son éternelle bonteille de whisky, dans un pays musulman à 90 %. D'autres craignent la disparition des légendes et des mythes indonésiens au profit d'une culture importée. Car les histoires ne sont jamais adaptées, mais traduites telles quelles. La réticence aux traductions reste particulièrement forte dans les bastions de l'islam, comme à Aceh, dans le nord de

Mais la diffusion des bandes dessinées dans tout l'archipel, où l'on ne parle pas moins de trois cent soixante dialectes, permet aussi de renforcer la langue nationale, le bahasa indonésia, créée à partir du malais au moment de l'indépendance. Et si la formation des futurs cadres doit passer par la bande dessinée étrangère, pourquoi pas, semble penser le gouvernement.

Toutes les BD publiées aujourd'hui en Indonésie doivent cependant recevoir l'autorisation gouvernementale. Car les héros n'ont pas toutes les vertus souhaitées. • Lucky Luke nous crée souvent des problèmes, explique Endang Prawiti, responsable des bandes dessinées chez Indira. Les personnages sont tout le temps au bar, et les scènes de jeu se succèdent! Les dessins sont difficiles à modifier, alors nous changeons le texte, pour en atténuer la por-tée. » L'un des albums, le Bandit manchot, où les machines à sous ont le beau rôle, a carrément été interdit. Quant à Taar, héros d'aventures préhistoriques, il a vu son pagne railongé de plusieurs

Sur leurs gardes, les éditeurs hésitent à se lancer dans la BD pour adultes. « Trop de sexe, et trop de politique », affirme, péremptoire, Armein Agoes, directeur du marketing chez Ayamédia, en montrant un album interdit où l'héroine a commis la faute d'apparaître dévêtue pour prendre son bain.

Beaucoup souhaiteraient dépasser l'obstacle de la censure pour élargir leur clientèle. Pour l'instant, la BD reste le domaine réserve des adolescents des classes aisées qui veulent se sentir dans le

coup, comme en France il y a vingt ans.

Malgré la crise et la dévaluation de la roupie de 33 % en septembre dernier, les éditeurs indonésiens nourrissent de grands projets. Après la BD, ils sont bien décidés à s'attaquer à la littérature européenne, et certains n'ont pas hésité à inscrire le Contrat social. de Jean-Jacques Rousseau, ou le Deuxième Sexe, de Simone de Beauvoir, au programme de leurs futures traductions.

De son côté, le ministre de la culture, M. Fouad Assad, se félicite de cet engouement. • Dans un pays qui ne connaît la France que par Christian Dior, il serait important que l'on découvre Victor Hugo, Maupassant et Balzac », déclarait-il l'an dernier en inaugurant la Foire du livre de Jakarta. Et le recteur de la plus grande université de la capitale a proposé récemment un plan de 15 000 traductions sur cinq ans.

Mais, même sous les tropiques, les éditeurs français restent frileux. . Ils sont trop méfiants, soupire Catherine Bharata, et ne se donnent même pas la peine de répondre lorsau'on leur demande l'achat des droits d'un titre. C'est une véritable incitation au piratage! Ils estiment sans doute que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pourtant, si le montant des contrats n'est pas énorme, leur nombre n'est pas négligeable, et le marché s'annonce prometteur. - Les éditeurs français feraient bien de se réveiller pour profiter du mouvement. Sinon, ils risquent fort de se mordre les doigts d'avoir joué les Gaston Lagaffe en attendant le dernier

PASCALE WATTIER.

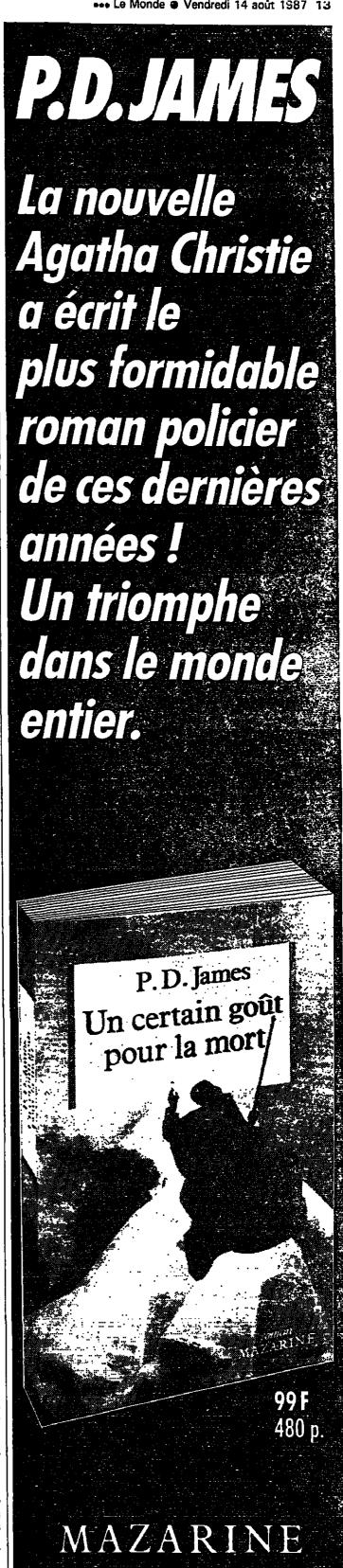

e in the seed seed of the seed

La bande dessine e comie

Barager Francisco a grace of the 🚎 🏰 um mat filosopous 👍 garage interesta de la companya di distributa di distributa di distributa di distributa di distributa di distributa di <del>ad propada ad paos de</del> Backle Comment Come The Comment

dent

केंग्रम स्टेस टेंग्र व केंग्रम अवस्था प्रदेश (१००%)

inger de Biji van seganged hat en hije.

के हुंबारकोंने केर एक्सकेट हैं. ... १३०, जे.स.

The contemporary of the property of

The same and the same of the s

मिला १९८० - जाल १<del>५५५ ५, ५</del>

ingeria

retori di daggan in ay wayayay di

ടെയ്ത് വിശാഷ്ട്രിയുന്നു.

 $\mathbb{V}^{\mathfrak{p}}(A(\mathfrak{p})) = \max_{i \in \mathcal{A}} \max_{i \in \mathcal{A}} |a_{i}| \leq \frac{g_{i}^{2}}{2} |a_{i}| \leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon$ 

★毎 様を選ば、皮 さになったい。

gradum a Europe de locales

Antonio Artiko il Ga<u>ar</u>a il Artiko il Artiko

Salar Bassasa Sarang Garage Colored

क रिक्ष्याच्या का व्यक्ति अध्यक्ति । र ूर

. John was tables washing as 186 m.

feet as letter engine to the

# Militar radiation in his and

A reside to separate and a second

a see survey of the in **the** in the contract of th a no decime that the same A Service of the serv A Proposition of the second of 🙀 🗯 Salah (Salah Salah Benedic as compated to AREADAN STATE OF THE PARTY Marangara.

TOWN AND A STREET AS NOT A STREET

er <del>distribute</del> de ex esce 🥶 🏟 அன்ற விக்காக விருள்ளன. and the second of the second THE PARTY OF THE PROPERTY OF the state of the s \* Aliment - residence res Andreas de la California de la Californi 🗯 🎉 🏨 aa gaan dharga A A STATE OF THE S भिन्क्ष्मित्रम् **इस्त**्रा चक्र १ वरम्बर

FREE LAND CANADA CONTRACTOR OF COMME The same of the sa THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

## La statue du Commandeur

NE élève de seconde des lycées donnait récemment d'une pièce célèbre cette version minimaliste : ∢Y a un mec. Il croit pas en Dieu. Une statue lui casse la gueule. » Le théâtre classique a aujourd'hui sa statue du Commandeur : l'alexandrin. Un soectre hante les salles de théêtre, rend perplexes les metteurs en scène et les acteurs, indispose les auditeurs : le vieux vers francais de douze syllabes. Disloqué par le dix-neuvième siècle, abandonné plus ou moins par les poètes, en disparition accélérée dans les écoles depuis guarante ans, l'alexandrin n'est plus que l'ombre de lui-mê

Or pour qui doit monter, jouer, entendre-voir *le Cid, Béré*nice ou Tartuffe, il y a, comme on dit, un problème. Une grande cacophonie règne sur le répertoire. On peut distinguer deux grandes « écoles », en simplifiant : les iconoclastes et les iconodules (leur contraire). Pour les premiers, l'alexandrin est une vieillerie dépassée, il faut le faire oublier le plus possible. Cela peut être réussi de deux manières : on peut le transformer en prose, ou on peut le traiter comme une musique. Dans le second cas, on tend vers l'incompréhensible ineffable, on est dans un lied de Schubert, dans un opéra de Verdi, il n'y a plus qu'à espérer que le décor

#### Dire le vers dans la langue d'aujourd'hni

Dans le premier cas, celui de la prosification, les frontières du vers sont effacées, les rimes gommées, tout enjambe sur tout. On pourrait croire que cela facilite l'audition et la compréhension, il n'en est rien : le théâtre des classiques est une grande architecture de vers, et en détruire les charpentes rend des passages entiers de Molière proprement indéchiffrables à l'écoute, on en a tous fait l'expé-

rience. Alors ? il y a la solution de l'admiration éperdue : considérer le vers ssique comme un monument indépassable, retrouver l'âge d'or des belles dictions, se chauffer les mains autour du feu de camp en écoutant les grandes comme de lointaines galaxies : Sarah Bernhardt, Dullin, Jouvet ;

A l'occasion du dixième anni-

• A l'occasion du dixième anniversaire de la mort de JACQUES PRÉVERT, la Maison de la poésie rend hommage au poète. De septembre à décembre 1987, elle organisera plusieurs animations, dont une exposition de manuscrits, d'éditions rares, de lettres et photos, m spectacle conçu par la Mercure et Gilles Guillot l'Empereur s'appelle Dromadaire (du 3 octobre au 4 novembre) ainsi que denx

4 novembre) ainsi que deux lectures-conférences les 30 septem-

bre et 29 octobre avec Arnaud Las-ter, Jean Tardieu, Danièle Gasiglia-

Laster et Georges-Emmanuel

Clancier. Par ailleurs, la Maison de la poésie reprendra son cycle de soi-

rées « présences » qui mettent à l'honneur de grands poètes contemporains avec RENE-GUY CADOU. (S'adresser à la Maison de la poésie, 101, rue Rambuteau, 75001 Paris. Tél.: 42-36-27-53.)

Les RENCONTRES INTER-

Les RENCONTRES INTERNATIONALES DE BRETAGNE
auront lieu les 5, 6 et 7 septembre
1987 successivement à Vannes,
Carnac et l'île aux Moines. Parmi
les moments importants de cette
manifestation l'aumonce des prix
1987 avec la participation de Jorge
Amado ainsi que des lectures autour
d'Engène Guillevic, de Pierre Béarn
et de Claude Aveline. (S'adresser
avant le 25 août au secrétariat des
Rencontres poétiques, la Branche
rouge, 35760 Montgermont. Téléphone: 99-68-98-12.)

La revue LE TREIZIÈME

• La revue LE TREIZIÈME

publie dans sa seconde livraison un dossier consacré à Roger Gilbert-Leconte. Il comprend des lettres du

poète adressées à Roger Vailland, René Daumal, Arthur Harfaux; na

projet de livre intitulé l'Ile sans

amour et des nouvelles de W.R. Yeats la Corde tressée et Là où il

a'y a plus rien, il y a Dieti) que Lecomte avait traduites en collabo-ration avec Arthur Adamov (6, rue de Jarente, 75004 Paria, 200 p., 80 F).

Le Monde

PUBLICITÉ LITTÉRAIRE

Renseignements:

45-55-91-82, poste 4356

Par Jacques ROUBAUD ou les voix imaginaires de Talma

et même de la Chamomesié. Dans leur récent essai, Francois Regnault et Jean-Claude Milner sont partis d'un principe différent. Ils pensent qu'il est nécessaire de dire l'alexandrin, que les pièces de Racine disent quelque chose qu'il faut entendre, entendre distinctement; que ce quelque chose est du français ; mais que c'est du français en vers, donc que le vers doit apparaître. Il ne faut pas l'escamoter. Mais il ne faut pas non plus le sacraliser ni tenter de le reconstituer, comme Cuvier faisait des dinosaures. Ce qui intéresse le lecteur ou l'acteur modernes, ce n'est pas ∢ l'alexandrin au dix-sentième siècle, ni l'alexandrin du ving-

tième siècle, mais l'alexandrin du

dix-septième siècle (dit) au ving-

tième siècle ». Regnault et Milner affirment que le vers est dans la langue, pas en dehors, mais qu'il est une manière particulière d'être dans la langue que la diction doit faire sentir. Il en résulte une double exigence : interroger le vers avec savoir et passion, avec le savoir et la passion des grands textes de théâtre ; interroger la langue d'aujourd'hui avec le savoir et la sion de la science de la langue, la linguistique. Il est indéniable que l'alliance des deux auteurs de ce livre est ce qui peut le mieux aujourd'hui satis-faire à cette double exigence.

Je pense qu'ils y sont parvenus. L'exposition est lumineuse. Tout est dit, mais sans complications excessives. Le programme du livre est le suivant : dire ce qu'est le vers, ce qui dans le vers doit être affronté par le diseur, examiner ce que la langue met à disposition pour dire ce qui doit être rendu sensible, et, cela est essentiel, donner des consignes précises de diction, assimilables par les acteurs et ceux qui les entendront (c'est tout le contraire de secrets de métier). Cela peut passer pour un tour de force ; c'en est un. Mais la réussite est incontesta-

Trois points sensibles commandent la diction du vers : le « e muet », la liaison, et l'accent, Prenons un vers fameux; le de quel amour blessée ». Le vers, on doit le compter jusqu'à

douze : mais à cela îl y a un obstacle, qui est le « e » final du mot « Ariane », un « e muet ». Si on ne le prononce pas, et on ne le prononce pas en général dans la langue, on perd un sur douze. Si on le prononce avec insistance, on a bien douze, mais on entend « Arianeu », ce qui n'est pas beau. On peut d'ailleurs dans le même vers, en jouant sur le « ia > de « Ariane » et sur le « de » (d'quel) « descendre » jusqu'à neuf pieds, créant ainsi un exemple vivant de ce vers autrefois proposé par Jean Quenal, l'ALVA (alexandrin de longueur variable). La stratégie de Milner-Regnault est à la fois simple et subtile, et donne des indications claires sur la façon de marquer, directement ou indirectement les six types de « e » qui se ren-

#### Dire « Ariane, ma sœur »

contrent, au moyen de quatre

niveaux de réalisation bien dis-

La liaison et l'accent sont traités avec la même ingéniosité savante. Il faut en effet « syllaber » le vers, détacher les syllabes tout en évitant le métronome, trop fréquent, de « A-Ri-A/ne-ma-sœur ». Et il faut enfin donner au placement des accents, deux fixes et deux mobiles, selon l'hypothèse milnérienne, une cohérence suffisante pour éviter l'arbitraire absolu d'une diction excessivement personnelle, comme dans l'exemple célèbre de Dullin : « Oui I je ! viens ! dans ! son !

temple i aldoirer! l'élterinel !! » Une théorie explicative du vers et de son rapport avec la langue apparaît et se trouve mise en œuvre dans ce livre. On peut en discuter certains aspects, mais il importe de souligner que, loin de restreindre la liberté de l'acteur, son espace d'intervention dans le jeu de langage auquel il participe, Dire le vers lui ouvre, au contraire, des possibilités immenses de choix, de divergences décidées, de ruses; et, si suffisamment de spectateurs l'entendent, le vieux vers du grand théâtre pourra de nouveau emerveiller. Il en sera, pour tout dire, neuf.

\* DIRE LE VERS (Court traité à l'intention des act Jean-Claude Milner et François Regnanit, Le Senil, 180 p., 95 F.

(NRF), la Revue du cinéma, etc.

Mais, qu'on y prenne garde, cette

présence de Delons dans des

publications souvent dissembla-

bles ne révèle pas un esprit brouil-

lon ni un carriériste des lettres,

car, à chaque fois, ce poète reste

lui-même, avec ses élans, ses

L'aventure littéraire d'André

Delons se confond étrangement

avec celle de l'Homme désert : à

l'origine, une nouvelle publiée

dans la quatrième livraison de

Bifur, le 31 décembre 1929.

Archibald, l'anti-béros de ce torrent lyrique et macabre, se pré-

tend « né sur la mer, ou, pour

mieux dire, au fond d'une ruelle puante. Archibald ressemble à

Delons, car, comme lui, il aime à

fréquenter les naufragés volon-

taires qui sillonnent les rues lors-

que celles-ci sont débarrassées des

Le poète reprendra ce titre de

l'Homme désert lorsqu'il voudra

publier un recueil de proses aux

éditions des Cahiers libres. Un

bulletin de souscription sera

même distribué par l'éditeur, et

l'auteur y précisera que les pages

de son livre sont attachées à

l'expérience la plus concrète et la

plus matérielle de sa vic. Malheu-

reusement, les éditions des

Cahiers libres cesseront leurs acti-

vités avant la parution de

passants ordinaires.

dépressions et ses exaltations.

Un jeur de mai 40.

à Dunkeroue

André Delons, l'« homme désert »

en compagnie de son double, un nommé Archibald

Un oublié des années 20 et 30 revient

NDRÉ DELONS (1909-

1940) fait partie de ces

1940) fait partie de ces poètes dont on remarque

le nom au hasard de la réédition

d'une revue mais dont il est

impossible de trouver un livre.

Aujourd'hui, grâce au travail

d'Alain et Odette Virmaux, nous

pouvons mieux appréhender

l'œuvre de ce météore qui, de dix-

neul à vingt-quatre ans, fut saisi

par une espèce de frénésie de

André Delons porte témoi-guage de 1928 à 1933 comme s'îl

savait que, bientôt, on poserait

une muselière sur sa parole et sur

sa personne. Cette urgence se tra-

duit par des collaborations à de

multiples revues : le Grand Jeu,

les Cahiers du Sud, Variétés,

Bifur, Présence, Documents,

Les Chemins du Soleil

Patrick OLLIVIER

**AU SOLEIL** 

**DU VENTOUX** 

Vaison-la-Romaine

& le Pays des Dentelles

Un maître-guide à travers

la Provence intime

232 Pages / 165 Francs

146 illustrations

AUBANEL/AVIGNON

vivre et d'écrire.

## Les vins et les mots

Les vagabondages de Jean-Claude Pirotte, le poète-ænologue

HAQUE soir, je me forçais à écrire un poème. A la fin, me disais-je, cela fera bien une sorte de journal, ce sera toujours ça de gagné sur ma disparition: l'esquisse d'une chronique de l'exil », écrit Jean-Claude Pirotte dans la brève postface qui clôt la Vallée de misère, un recueil de poèmes sur la solitude, la pluie, le vin rouge, mais aussi la fraternité et l'amour.

On avait presque oublié que ce romancier fécond (1) était aussi un poète. Il est vrai que Pirotte n'est pas du genre à se promener dans les salons littéraires avec sa bibliographie. Il préfère - et on le comprend - errer de bistrot en bistrot, en racontant des histoires qui, comme lui, ont du mal à se tenir debout lorsque vient l'heure de l'aube.

Depuis des années. Jean-Claude Pirotte vit un drôle de drame: il ne parvient pas à choisir entre les vins et les mots. Aussi ses chroniques sur l'œnologie à la radio belge sont-elles des textes parfaitement ciselés, et ses livres, une suite ininterrompne de libations. Pirotte écrit et boit afin de colorer une existence terne comme un verre d'eau posé sur le bord d'un comptoir.

#### Des jeurs mer veillensement ordinaires |

Ce bâtisseur de mélancolie n'a pas de domicile fixe. Son dernier havre connu est toujours un visage de femme rencontré dans une de ces salles d'attente où, croit-il, la Camarde viendra le chercher. Pirotte joue les prolongations tout en sachant que la partie est depuis longtemps achevée.

Prince et vagabond, cet homme en cavale connaît . Florence la blanche », et des « Hollandes » où le vent du nord chante l'exil. Dans cette vie à l'envers où les jours noirs succèdent aux nuits blanil v a meie pour des compères en mots brouillés. Et l'on retrouve dans bien des pages de livre les sil-

puisque le manuscrit n'a jamais

été retrouvé. André Delons ne se

remettra pas de cet échec. Il se

détournera de l'écriture et devien-

dra, en quelque sorte, un écrivain

lui aussi mort-né. Il fera de la

publicité pour vivre; ce qui est,

pour un poète, une manière

comme une autre d'entrer en ago-

Alain et Odette Virmaux ont

essayé de reconstituer ce livre en

cherchant, parmi les autres textes

de Delons publiés en revues, ceux

qui appartenaient à la même

famille que l'Homme désert et

qui, en outre, répondaient pour

l'essentiel à la courte présentation

du bulletin de souscription. Peu

nous importe que les Virmaux aient ou non réussi leur tentative,

car le plaisir que procure la lec-

ture de ces textes est tel que cette

pressentent leur avenir. André

Delons disparat un jour de mai

1940 à Dunkerque. « Le prome-

neur habité du désastre se

retrouve un jour à errer seul au

bord d'une plage sèche, lavée de

vents, et parsaitement immense.

Il s'avance comme on dormi-

rait », écrivait-il d'Archibald, son

double de l'Homme désert, quel-

★ POÈMES 1927-1933 suivis

de L'HOMME DÉSERT, d'André

Delous, textes rémis et présentés par Alain et Odette Virmaux, éd. Rougerie (Mortemart, 87330 Mézières-sur-Issoire). 108 p., 51 F.

ques années auparavant...

question paraît bien secondaire. Les poètes, dit-on, savent ou

Commerce, le Minotaure, la l'Homme désert, et, de cet

Nouvelle Revue Française ouvrage mort-né, il ne reste rien,



houettes familières et fraternelles de Jean Follain, d'Armand Robin, d'Henri Thomas, de Georges Perros et de quelques autres ordinaire », mais là où d'autres poètes avec lesquels Pirotte aime bien soliloquer lorsque plus personne ne répond à ses appels au

« J'ai froid, j'ai peur, et je sais que l'amour, qui n'est peut-être que littérature, ne sauve rien, ne sauve de rien, ni des autres ni de soi », prétend Pirotte. Mais faut-il ·le croire, alors que d'un poème à un autre il prend plaisir à se contredire et à détruire en un vers ce qu'un autre vers avait. construit. Peut-être, après tout, ne veut-il pas que nous soyons dupes de ses textes. Jean-Claude Pirotte évoque souvent, dans ses poèmes. les « traces estompées d'un quotidien triste, ou merveilleusement sombreraient dans le misérabilisme ou dans le dolorisme, ce failli, volontaire et tendre à la fois, se moque de lui-même et des fantômes dont il peuple sa solitode.

#### PIERRE DRACHLINE.

\* LA VALLÉE DE LA MISERE, de Jean-Claude Pirotte, Le temps qu'il fait (28, Rue du Clos, 16100 Cognac), 162 p., 80 F.

(1) La Pluie à Rathel (Luneau-Ascot, 1982); Fond de cale (La Syco-more, 1984); Un été dans la combe (La longue vue, 1986).

## Le métier d'ange

A lecture de Charles Juliet prouve à l'évidence qu'il reste encore ici et là. parmi les créatures déchues que nous sommes, qualques personnes qui font le métier d'ange. Charles Juliet est tout à fait miséricordieux : il s'arrache les plumes des ailes - les mots - pour les donner aux « humiliés de la parole > : « Alors ils se dessèchent [les mots], lais fuir le meilleur de ce dont je les avais chargés et qu'ils avaient mission de porter à autrui. »

Mission, oui, mais mission quasi impossible, véritable travail de Sisyphe que ce métier d'ange. Car, sans trêve, le poète retourne dans « ce pays du silence », un espace hors du temps où il va rechercher le « haute flamme clairé qui ne

Charles Juliet sait la « souffrance des êtres auxquels les mots se refusent » et les peintres, souvent, sont de ceux-là. Alors le poète va « lire » les toiles qui l'émeuvent (Bram Van Velde, bien sür, toujours, mais

aussi Maurice Rey, Madeleine

vacille plus ».

Charbonnier, Francis Herth, Tapies, Giacometti, etc.). Pour comprendre chacune de ces œuvres, pour établir un « accord » avec elle, il lui faudra « essayer de remonter en deçà de son origine, s'aventurer sur le chemin qu'a parcouru le peintre, s'approcher au plus près de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il s'est proposé de réaliser ». Patience d'ange, on en conviendra, et l'on sait que dans le cas de Bram Van Velde, cette attention dévouée à l'œuvre de l'autre prit au long des années la forme d'un apprivoisement réciproque : un de ces échanges, un de ces « accords » parfaits qui peuvent s'accomplir seulement dans la complicité de deux anges.

#### ANNE BRAGANCE.

\* CE PAYS DU SILENCE, de Charles Juliet, Fata Morgana, 96 p., 60 F.

\* ACCORDS, de Charles Juliet, textes sur quelques pein-tres, éditions de l'Echoppe,

## Eclairages sur Paul Valet

A poésie est peut-être un peu décriment déprimante, un peu dure », disait Paul Valet, qui est mort le 8 février dernier. Réalisé sous la direction de Guy Benoit, un cahier lui est consacré. On y voit se dessiner un portrait du poète à travers de multiples éclairages. Le numéro s'ouvre par un long entretien entre Paul Valet et Guy Benort. Le poète évoque sa jeunesse en Russie, en Pologne, sa rencontre avec la France, la guerre de 39-40, la Résistance et enfin la poésie : « J'ai commencé à écrire parce qu'un besoin de résistance est né en moi, mais de résistance sur un autre plan - le plan poétique. Il me fallait conformer ma vie à ma poésie.

Sinon, c'était la déchéance. >

Le volume réunit aussi des poèmes inédits de Valet et, en guise d'hommage, des textes de ses plus proches amis et admirateurs : Cioran, Constantin Jelenski, Jean Dubuffet, Patrice Repusseau.

Son demier recueil publié qui s'intitule Vertiges - est un bel exemple de la violence et de l'art avec lequel il exprimait sa vision du siècle.

★ PAUL VALET, Le temps qu'il fait, cahier 5, dirigé par Guy Benoit, dessans et photographies, 136 p., 96 F.

\* VERTIGES, de Paul Valet, éditions Granit, 65 p.,

granda angune urte n patrioni

masterati, c est qui il mai fi

and the state of t greet of a finding time (Section), and and the Language of the land of Page 10 the party section & to H. w men from diet kente : It is 196 kalde to in this case, the said prints alleren bin merenden er Allerth & to marriage to the r a su in tribitament .. istuat to TENE METTERS.

I THE CONTRACT OF AN ADMINISTRATION OF THE PARTY OF THE P CARTELLE ME MERSTER BER BER BERRE men aufen frei b Siebenater Te-AND THE SECOND SEC. 1844 year from the perilons, in beat

mprivation carbonnes Roman I best form? I have not you to the first land up his or an experience of the control of th

CHE WES SERVICE Les responses de como cardo their extenses in one or parties. itt en urermann a fi finding jure itning eigene M. Legisonalli, ill Laufen: merte tember int de proper de 医甲甲烷 经基础帐 牵 化二氯甲基 en reporte april per large con per lation il cui fer limina con fine tertie. Im comieste in an if trestite de n'ausir feit fin la manie d let the certification graph surgenists tengter spine good bestelling at signature

et charge de minich mulium egarmann anendre alter approximit p la partie mendin des Armenda. La rec des manufe de la daima-Baume es er in Antele berare. · Sent feinerme feine benmeine That of because here's en ledition enterfelses freihandet gibt bist in met The state of the supplementation from the binds

地域可於

...

2: -: -: -:

1.7

Maria e i je je

· :: . . .

entry of

Service Control of the Control of th

Property of the Property of th

Sec.

---

Parije).

the second يو جويدا -- ·- &

· --- -- <del>----</del> तम् । प्रतिकार स्ट

## FOOTBALL: la France battue par

## Bonnet d'âne

France in the first of the firs Particular of the Courte the designation of the same Short still control control control Comments fernand Bertier bereite A to the second 

the state of the second part of the second s with the last all Ballick mindless THE CONTRACTOR SECTIONS OF THE PARTY OF THE THE RELEASE FARMEN Sur um tope de lanche, le shipe lancour l'oragen Hone, Machel sond des vares l'ordine. Ce RFA-France l'oragen de jouit des combats (pr mes des france designes Compas du

Arrana Property - Appendix - Appe

Construct the market and the state of the st

تعكنا من الاصل

Société



the forthern of theory of a - 5000 c

使り standard (数 動) 投り、 Look is

un all al summingers quitting allers

is take therein having was a compa-

(PP ) 整体 运转减少率 整体 (产品)。

 $\delta e^{-\gamma t} = (a^{2} + a^{2} + a^{2}) + a^{2} + a^{2}$ 

المحاولها فتجر الإنجاب أأناء المطلسة

The Survey of the activities that was

the the to state and the

الهاواد بنظ شباك غروا حجاءها الألا

ente o posed parez o o

海神教大学的主义社会 1861

Billiam Charles Gefra Gegant

fer eine ber in Hamilton

ाल हात्रकार के लेव सम्बद्धा कर है। उन्हें के उ

ক্ষা কৰু প্ৰক্ৰা কৰিছে। ক্ষাত্ৰীয়ে হৈছে ক্ষা কৰু প্ৰক্ৰা কৰিছে কৰিছে

ر الْمَارِيرِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّمِيِّةِ السَّمِيِّةِ السَّمِيِّةِ السَّمِيِّةِ السَّمِيِّةِ السَّمِيِّةِ المَّارِينِينِ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ السَّمِينِيِّةِ السَّمِينِيِّةِ السَّمِينِيِّةِ السَّمِينِيِّةِ السَّمِينِي

(#1000ata #Ass<u>ant</u> #Commission of the

## Le métier d'ange

特殊權義經 查点

معيجة الكرادان

e e e <del>a e</del> e e

· 基础的 (概括) "是本文的 (1) (2) (1) (3) THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE The second of the second THE MAN IN CASE WHEN THE PROPERTY AND THE PARTY OF THE PARTY. an autorial summan san agreement والمرازد الهوجي الفاريقة فعه بعجب محاماتها المهاد المرابيع هرا عاقوه موازات المنطوع بالمطالعات and the second of the posts of the second was the firefall was a firefall الواد الرياح العرب الجرادية فيالمكاد والوسطيقي ويافيا AND THE PROPERTY OF THE PARTY O A Parada (# sa sagar a April 1999) por income in the part of the transfer of the second HOP IN THE CONTRACT OF THE PARTY OF THE THE COLUMN TWO IS NOT THE WAY OF THE PARTY O \$ 1. 10 market - 40 - 50 - 50 in the contract with the contract of ind for both there is a price in an and region in the second of the second of <del>design a</del> to <del>engage to the particle</del> 海 "以文 诗 连接接流器"专 CAN SERVICE LANGE MAY 18 A 16 A . in the same

Marie Carlos Car Marie Artist Comments on the Exercise Comments of the Comments State of a second secon i <del>de glimi</del>r en griffe des i iga mədəminiyadə 🕮 bəhir Vəmil — Şiqiqa (basi sarim) विकास कर्म विकास करता । स्वरूप विकास कर्म

Harrista 477 Frankrich er 47 tr 44 , Edairages sur Paul Vall!

建多头 经未经 下电子 不安全的 海点 **\*\*\* 中国 中央** · 1000 -- 40 (62:142) The second of in the state of the state of the NAME OF THE PERSON OF THE PERS \* ## --- ----And the second the section of the section by A WAR THE PARTY OF THE PARTY OF B. B. Track & Bay to the Here we will be the same of ACCUPATION OF THE PARTY OF THE

Februar Teach 18 andrew to the second THE PARTY OF THE P 

المراجع والمناج ----

**■** 11 11

A Mark Control of the State of 

ENVIRONNEMENT

La prévention des incendies de forêt

## Les jumelles des « casques verts »

La sécurité civile est « une des grandes priorités du gouverne-ment », a affirmé, le mercredi 12 août, M. Charles Pasqua, à Gri-maud (Var). Le ministre de l'intérieur s'est en effet rendu dans les Alpes-Maritimes, puis dans le Var, deux départements toujours rement touchés durant l'été par les feux de forêt, « afin de se dre compte sur place de la situation ...

« Nous avons comu dans la région en 1985 et 1986 des désastres dont j'ai tiré la leçon », a précisé M. Pasqua, soulignant que « le problème numéro un est la coordination et la formation du personnel de commandement. L'Etat a déja engagé des dépenses importantes, mais il faut continuer à faire de gros efforts de prévention. De fait, il semble que dans le Var et les Alpes-Maritimes la prévention ait il semble que dans le var et les Alpes-Maritimes la prevention ait cette amée porté ses fruits: bien qu'il y ait eu dans le premier de ces départements plus de départs de feux que l'année dernière, 1600 hectares de forêt ont brûlé depuis le début de l'été, contre 7000 durant la même période en 1986. Dans les Alpes-maritimes, le bilan est aujourd'hui de 18 hectares contre 4000 en 1986. Sans doute les pluies qui sont tombées fin juillet-début août et l'humidité doute les pluies qui sont tombées fin juillet-début de l'étê les dépâts. de l'air ambiant out-elles aussi contribué à limiter les dégâts.

M. Pasqua a cependant estimé qu'il y a «encore des efforts à faire au niveau de l'éducation». Il a aussi précisé qu'il entendait prolonger les mesures adoptées cette ausée et étendre à divers massifs l'expérience des casques verts — patronilles de jeunes gens motorisés faisant de la suveillance préventive, — qui était jusqu'ici limitée à 40 000 hectares dans le massif des Maures.

**TOULON** 

de notre correspondant Depuis le 1st juillet, vingt-sept

motards patrouillent dans le massif des Maures (Var), tandis que douze cyclistes en font autant sur l'île de Porquerolles. Agés de dix-huit à vingt-cinq ans, ces jeunes volontaires sont sont dotés de jumelles et de postes de radio; leur mission ( le Monde du 5 août) est de signaler aux pompiers toute fumée suspecte, de prévenir les imprudences et de décourager les pyromanes. Cette opération, d'un coût global

de 3 millions de francs pour les mois de juillet et août, est le fruit d'une collaboration entre le ministère de l'intérieur et six sociétés (Bull, EDF-GDF, Elf, Rhône-Poulenc, Renault-VI et Thomson) qui innovent ainsi de manière originale une forme de • mécénat vert ».

M. Dominique Vescovali, chargé de mission auprès de M. Pasqua et cheville ouvrière de cette opération de surveillance, dresse un premier bilan optimiste : sur les 4 000 hectares surveillés les « casques verts » out permis, en quarant-cinq jours, de circonscrire des leur début une tren-taine de feux de forêts et de saisir quatre pièges à seu, fabriqués et installés par des pyromanes - sans tou-tefois pouvoir en appréhender les

teau d'arbres souvent résineux : la tache est ardue pour ces - casques verts - qui couvrent une moyenne de 120 kilomètres par jour et sont soumis à une logistique drastique. Encadrement, PC et ateliers mobiles, deux véhicules Dangel pour les débuts de seu : « Pas question de chomer -, ironise un jeune chômeur, qui se dit - ravi de cette expérience », mais qui a « éteint tous [ses] désirs passés de devenir pom-

A Porquerolles, l'ambiance est plus conviviale. Les surveillants ont troqué les motos pour de lourdes bicyclettes, les casques pour des casquettes rouges et, s'ils ne couvrent en moyenne que 30 kilomètres par jour, . il ne faut pas s'y fier. . . Il y a de sacrées bosses sur l'île », précise l'un des cyclistes qui, comme bien d'autres, « se réjouit de toutes les beautés que réserve l'île à cha-que moment ». C'est très agréa-ble, et cela nous fait prendre notre boulot encore plus à cœur. » Pour une moyenne de 3 000. francs par mois, même nourri et logé, ça n'est pas très cher payé... « Mais ce n'est pas l'essentiel quand on a vraiment l'impression qu'on sert à quelque chase. »

Satisfait aussi, l'un des quatre fils de harkis travaillant ici : « Je suis attiré par les métiers de la foret, mais je suis en chômage. Cette opération peut m'apporter des connaissances et des ouvertures utiles. Le malheur, c'est qu'il me faudrait un masque pour que les employeurs du coin oublient ma tête d'Arabe... •

## Le départ des gendarmes

Sur cette île où tout feu (y compris de cigarette) est interdit hors des limites du village, et où les pro-meneurs sont astreints à des règles de sécurité interdisant notamment de camper ou de bivouaquer, l'autodiscipline est de rigueur. Les Por-querollais savent que le mistral quand il s'engouffre par l'ouest, du côté du Langoustier, peut transfor-mer la moindre étincelle en brasier inextinguible. On garde encore à la mémoire le terrible incendie de 1887, au cours duquel l'île tout entière fut dévastée en moins de deux heures! Et ils sont nombreux, sur les deux cents résidents permanents, à regretter les gendarmes affectés à la surveillance de l'île jusqu'en 1985. « Avec leur départ, il y a eu du relâchement », atteste un

vieux du village... Et les cyclistes s'en vont sur ces chemins de surveillance qui les amènent aussi bien à dissuader les adeptes du nudisme (également pro-hibé) qu'à demander aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse pour éviter tous accidents et leurs imprévisibles conséquences.

Bonnes à tout faire? . Non, un peu surveillant du feu, et un peu du reste. C'est un ensemble. cestime le chef des pompiers.

Les instigateurs de cette expérience sonhaitent la voir se poursuivre en septembre. « Et l'année pro-chaine, espère M. Vescovali, il faudrait gérer toutes les actions de sponsoring en faveur de la forêt et les répartir après une large concer-tation là où les besoins s'en sont sentir. Une concertation qu'il regrette de n'avoir pas pu la mener à terme cette année aussi largement auprès de tous les élus, ce qui a provoqué quelques tensions et opposi-tions, aujourd'hui résorbées ».

Le chargé de mission souhaite également étendre cette opération à egalement etentre cente operation a la partie sensible des Bouches-du-Rhône, les massifs de la Sainte-Baume et de la Sainte-Victoire. Nous pouvons faire beaucoup plus et beaucoup mieux en fédéran toutes les actions partenariales des entreprises françaises qui sont nom-breuses à être intéressées par ce pro-

JOSÉ LENZINI.

#### **SCIENCES**

Le réchauffement de la planète

#### La serre et le couvercle

L'extension plus ou moins grande des glaces de mer pour-rait être le facteur majeur qui contrôle le taux de gaz carboni-que dans l'atmosphère, et donc le climat. Dans une note publié aux comptes rendus de l'Acadé-mie des sciences (31 juillet), M. Hugues Faure, professeur de l'université d'Aix-Marseille, attire l'attention sur un mécanisme régulateur encore peu considéré : « l'effet de couvercle de la glace

Depuis plusieurs décennies on enregistre une augmentation du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, probablement due à la consommation croissante de carbone fossile (charbon, hydrocarbures). Cette croissance pourrait produire un effet de serre, le gaz carbonique étant transparent au rayonnement solaire que reçoit la Terre, mais absorbant celui que la surface terrestre renvoie vers l'espace. Il pourrait s'en suivre un réchauffement notable de la surface du globe, et certains scientifiques ont vu là une grave menace pour les siècles prochains. D'autres estiment que les mécanismes régulateurs qui existent, en particulier l'absorption du gaz carbonique par l'eau de mer, empêcheraient une accumulation trop forte du gaz carbonique dans l'atmosphère.

#### Un paramètre majeur

Le gaz carbonique est beaucoup moins absorbé par l'eau chaude que par l'eau froide, au point que les zones océaniques écuatoriales libèrent du gaz carbonique. Toute l'absorption se fait dans les zones tempérées et froides. Or la glace n'absorbe pas le daz carbonique. Une extension des glaces polaires, dont les variations saisonnières peuvent dépasser 30 millions de kilomètres carrés, a donc un fort impact sur le taux de gaz carbonique dans l'atmosphère.

M. Faure a étudié l'évolution que au cours des périodes glaciaires et interglaciaires des cent vingt-cinq demiers millénaires. Il propose, pour expliquer l'alternance de ces périodes, un mécanisme où la rétroactivité entre l'effet de serre et la fonte des glaces océaniques est le paramètre majeur.

Cette rétroaction amplifie notablement des fluctuations de température qui ont leur origine dans les modifications de l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil. En gros, au début d'une glaciation, ce sont les terres émergées qui se couvrent d'abord de glace, ce qui n'affecte pas le taux de carbone atmosohérique et tend même à refroidir encore plus la surface en augmentant le rayonnement émis par le sol. Par la suite, une glaciation océanique relativement brusque bloque l'absorption de gaz carbonique et l'accumulation de celui-ci engendre un effet de serre qui met fin à la période gla-

Si ce mécanisme est confirmé, les modèles actuels de l'évolution future de l'atmosphère terrestre, et les débats sur la nécessité ou non de diminuer la consommation d'énergie fossile, doivent être repris en intégrant cet effet de couvercle qui n'avait pas été pris en compte.

MAURICE ARYONNY.

#### MÉDECINE

Surpopulation et eugénisme

### La Chine veut «réduire le nombre d'enfants handicapés et élever la qualité de la nation»

PÉKIN

de notre correspondant

Gynécologues, pédiatres et géné-ticiens chinois viennent de se réunir pour élaborer la première loi sur l'eugénisme. Le but de ce texte est, selon l'agence officielle Chine nouvelle, - de donner naissance à des bébés en meilleure santé et plus intelligents (...), de réduire le nombre d'enfants sérieusement handicapés et d'élever la qualité de la nation chinoise •.

Selon cette même source, la Chine compte 4.4 millions d'handicapés de naissance et 1,4 % des enfants naissent handicapés, ce qui coûte à la société le . lourd fardeau - de 2,4 milliards de yuans par an (1 yuan vaut 1,7 FF). Le pourcentage de bébés anormaux devrait approcher 4 % pour les deux cents millions d'enfants à naître d'ici à l'an 2000. Pour y remédier, la future loi prévoit des visites médicales prénuptiales (pas obligatoires actuellement), des consultations génétiques ., des diagnostics prénataux et des soins nour les femmes enceintes

Les responsables du ministère de la santé ont refusé de nous recevoir pour expliquer la portée de ce texte et le sens qu'ils accordent au terme d'« eugénisme », qui rappelle de fâcheux souvenirs. Le rendez-vous demandé, et accordé, a été annulé, - le moment n'étant pas opportun ». Il n'est donc malheureusement pas possible de leur laisser la parole sur

ce sujet délicat. Un texte récent permet toutefois de jeter un peu de lumière sur l'eugénisme à la chinoise : il s'agit du règlement sur la planification familiale du contraint de jeter un peu de lest en autorisant certaines catégories de la contraint de jeter un peu de lest en autorisant certaines catégories de la contraint de jeter un peu de lest en autorisant certaines catégories de la contraint de jeter un peu de lest en autorisant certaines catégories de la contraint de jeter un peu de lest en autorisant certaines catégories de la contraint de jeter un peu de la procréation. À l'éche-lon national comme local, et ayant été contraint de jeter un peu de la procréation. À l'éche-lon national comme la procréation à l'éche-lon national comme la procréation à l'éche-lon national comme la procréation de la procréa Sichuan, la province la plus peuplée de Chine avec plus de cent millions d'habitants, publié dans le Quoti-dien du Sichuan du 4 juillet dernier.

#### Cliniques spécialisées

Le chapitre III de ce texte est consacré à l'eugénisme et au contrôle des naissances. L'article 12 prévoit que - les centres de protection maternelle et infantile et les unités de propagande et de conseils techniques de planification familiale au niveau du district et audessus devront ouvrir des cliniques de consultation sur l'eugénisme et le contrôle des naissances. Il devra être procédé à des examens de santé avant le mariage. Ceux qui désirent enfants devront recevoir des conseils eugénistes et de contrôle des naissances -. Selon l'article 13, - les couples affligés de sérieuses mala-dies héréditaires telles que les psychoses, les déficiences mentales et les malformations ne seront pas autorisés à procréer. Si la conjointe est dėjà enceinte, il devra etre mis un terme à sa grossesse. •

Devant affronter un nouveau boom » des naissances qui dépassent - de plusieurs millions - les chiffres prévus par le plan quinquen-

la population à avoir un second enfant, le gouvernement chinois veut resserrer les boulons dans le domaine sanitaire. Et si l'on doit réduire le nombre des naissances, pourquoi ne pas commencer par celles d'enfants anormaux, qui coûtent cher et dont certains parents aimeraient sans doute bien se débar-rasser? De même que l'on continue encore à faire disparaître des bébésfilles dans les campagnes, au point que le règlement du Sichuan interdit spécifiquement • la noyade, l'aban-don ou la vente de bébés-filles et de leur mère », sous peine de - critique ou de sanctions disciplinaires ». voire de » poursuites judiciaires si ces pratiques constituent un délit ».

Mais s'il est légitime que la Chine préoccupe de l'amélioration de la santé de sa population, la définition de l'- eugénisme - ou de - sérieuses maladies héréditaires - reste extrêmement vague, de même que la nature de l'organisme chargé du diagnostic. Qui sera responsable de l'interdiction de procréer, ou de l'avortement forcé ? Quels seront les procédures d'appel, les contrôles par de véritables spécialistes? Dans un pays aussi bureaucratique et conformiste que la Chine, où commence l'anormalité ? Le mutisme des autorités et l'imprécision des textes ne permettent guère de le savoir.

PATRICE DE BEER.

#### Le Haut Comité du thermalisme et du climatisme va être modifié

Première conséquence de la publication du rapport de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur les établissements thermaux (le Monde du 13 août), le ministère des affaires sociales a annoncé, le mercredi 12 août, que la composition du Haus Comité du thermalisme et du climatisme (HCTC) allait être modifiée prochainement.

Selon un communiqué du ministère, le décret prévoyant cette modification est en cours de signature - et devrait être suivi d'un arrêté désignant les nouveaux mem-bres du Haut Comité qui sera réinstallé · dans les toutes prochaines semaines |. Dans son rapport. l'IGAS estimait que le rôle du HCTC était - ambigu », et que ses pouvoirs n'étaient pas . clairement

Au cabinet de M. Philippe Séguin, ministre des affaires sociales, on précisait que la Chaîne thermale du soleil, particulièrement visée par le rapport de l'IGAS, jusqu'à présent absente du Haut Comité fera son entrée et que le nombre des personnes qualifiées passera de huit à douze. On indiquait que le ministre, soucieux de voir le dossier du thermalisme « examiné en concertation étroite avec l'ensemble des parties prenantes », va en saisir prochainement le Haut Comité et que les analyses et recommandations faites par l'IGAS ont été examinées par · les différents services et directions

### Lutte contre le SIDA

#### L'URSS lance un programme d'information et de dépistage sanguin

L'URSS commence à s'inquiéter officiellement d'une exter possible de l'épidémie de SIDA sur son territoire. Les responsables soviétiques out depuis peu lancé une campagne d'information du ic et de dés la contamination par le virus responsable de cette affection. Ils n'entendent pas toutefois obliger les touristes et les hommes d'affaires étrangers à se soumettre à un test anti-SIDA. Telles sont les principales informations données par le Dr Jonathan Mann, responsable du programme anti-SIDA de l'OMS, au terme d'un voyage de quatre jours effectué à Moscou et à Leningrad, sur l'invitation du ministre soviétique de la

. L'URSS a officiellement recensé quatre cas de SID.4, nous a déclaré le Dr Mann. Un programme national de lutte contre cette maladie commence à se mettre en place dans l'ensemble du pays. Les autorités soviétiques entendent développer leur fabrication de tests de dépistage, qu'il s'agisse du test Elisa ou du test de confirmation Western Blot. De même, les milieux médicaux soviétiques s'intéressent beaucoup aux recherches concernant la thérapeutique et la vaccina-tion anti-SIDA.

Les autorités commencent d'autre part, selon le Dr Mann, à dépister systématiquement les traces d'une contamination par le virus du SIDA chez les étudiants, soviétiques ou étrangers. Une centaine d'étrangers, dont une majorité d'étudiants en provenance d'Afrique ont été

trouvés séro-positifs. La plupart sont rentrés dans leur pays, et des négociations sont en cours pour permettre aux autres de finir leurs études. - L'essentiel, a toutefois expliqué le docteur Mann, est que la politique officielle de l'URSS est contre la discrimination des malades et des personnes contaminées. C'est à la lois très important et très rassurant Certains Etats comme la Bavière ou certains pays comme Cuba ne défendent pas de telles positions ».

L'OMS poursuit très activement la politique de coordination des programmes de lutte contre le SIDA à travers le monde. Deux importantes réunions auront lieu prochainement : l'une à Quito (Equateur), les 14 et 15 septembre, pour l'ensemble du continent sud-américain, l'autre au Koweit, les 20 et 21 septembre, pour l'ensemble des pays du Moyen-

● En Inde. - Tous les étrangers désirant séjourner plus d'une année devront désormais subir un test anti-SIDA, a indiqué, le mercredi 12 août à New-Delhi, le ministre indien de la santé, de même que l'ensemble des étudiants étrangers. Cette décision a soulevé une protestation des représentants des étudiants africains, qui la jugent raciste et discriminatoire. Treize cas de SIDA ont été diagnostiqués dans le pays. Neuf concernaient des Indiens, deux des citoyens américains et les deux autres des citovens

• En Chine. - Les autorités sanitaires ont, le samedi 12 août, fait état, pour la première fois, de tests de dépistage de la contamination par le virus du SIDA effectués sur leurs ressortissants. Trois mille ouvriers et marins de retour de séjour à l'étranger ont subi ces tests dont les résultats se sont révélés négatifs. Deux Chinois sont morts en 1987 du SIDA après avoir subi des transfusions de sang importé, tandis que trois autres, dont deux enfants, sont porteurs du virus après une transfusion sanguine. La Chine a, d'autre part, interdit

toute importation de sang et a annoncé des mesures préventives comme le test obligatoire de dépistage du SIDA pour tous les étran-gers résidant en Chine pendant plus d'un an. La presse a également mis en garde les Chinoises contre la fréquentation des étrangers la présentant comme l'un des facteurs de pro-

• An Portugal - La peur de l'épidémie de SIDA a pour conséquence de provoquer une penurie de sang dans les hopitaux portugais. Certaines interventions chirurgicales ont dû être reportées et des appels invitant les Portugais à donner leur sang ont été lancés à la radio. Selon les responsables, les donneurs potentiels - établissent un lien entre sang et SIDA et arrivent à la conclusion erronée que donner son sang constitue un risque pour eux ». Soixante-sept cas de SIDA ont été diagnostiqués au Portugal depuis 1983.

## L'Atlantique à la rame

Saint-Jean-de-Terre-Neuve le 16 juin dernier, affirme avoir franchi Bishop's Rock Lighthouse, qui tient lieu de ligne d'arrivée aux îles Scilly (pointe sud-ouest de l'Angleterre), le lundi, en précisant qu'un chalutier français, dont il n'a pas indiqué le nom, aurait été témoin de son exploit.

Son embarcation de six mètres est

 ATHLÉTISME : record du monde du lancer du poids. - L'Italien Alessandro Andrei a battu, le mercredi 12 août, le record du monde du lancer du poids avec un iet de 22,91 mètres au cours de la réunion internationale de Viareggio (Ita-

minutes auparavant, dejà battu le record à deux reprises avec des lancers de 22,72 m. puis 22,84 m., pulvérisait finalement de 27 cm. l'ancien record que détensit l'Allemand de l'Est Udo Beyer, depuis le 20 août 1986.

## **SPORTS**

### FOOTBALL: la France battue par la RFA (2 à1)

## Bonnet d'âne

La France s'est inclinée devant l'équipe d'Allemagne de l'Ouest par 2 à 1, le mercredi 12 août à Berlin-Ouest, au cours d'un match amical organisé dans le cadre du sept cent cinquantième anniversaire de la ville.

Quel ennui, ces devoirs de vacances! Les «bleus» d'Henri Michel s'v sont attelés en trainant ies pieds. Ils avaient à peine ouvert leur manuel au chapitre de l'« après-Platini et consorts » que Rudolf Voiler, en élève doué et consciencieux, avait déjà rendu sa copie. Deux occasions, deux buts. L'avant centre aliemand méritait le prix d'excellence, et la défense française un bonnet d'ane pour avoir commis d'entrée des bévues impardonnables.

Dès la quatrième minute, une mauvaise passe de Manuel Amoros permettait au buteur allemand de déborder et de marquer entre les jambes de Joel Bats. Ce dernier se

laissait surprendre, six minutes plus tard, par une tête de ce même Voller sur un corner tiré par Klaus Allofs. Dans des conditions identiques, les Allemands devaient inscrire bientôt un troisième but, refusé par l'arbi-tre. Bats s'en souviendra-t-il? Touché à la tête sur cette action, il dut sortir en fin de march, souffrant d'une commotion cérébrale ayant

entraîné une crise d'amnésie. Sur son banc de touche, le sélectionneur français Henri Michel avait des sueurs froides. Ce RFA-France n'avait plus le goût des combats épiques des deux dernières Coupes du monde. Il rappelait la débacle subie dans ce même stade olympique, vingt ans plus tôt, lorsque le football tricolore était au foud de l'abime.

Tandis que les «anciens» - Avache, Amoros, Fernandez - éprouvaient les pires difficultés face à une formation allemande elle aussi profondément remaniée mais an style encore intact, c'est un nouveau venu

qui se chargea de rassurer le camp français. Pour sa première sélection. étonnant de sang-froid et de culot, l'Auxerrois Eric Cantona, vingt et un ans, exploita la seule erreur de la défense allemande pour réduire l'écart (42º minute).

Henri Michel ne se bercera pas de l'illusion d'une seconde mi-temps plus équilibrée. Les Français n'ont retrouvé (par intermittence) leur superbe qu'à la faveur d'une baisse de régime des Allemands, dont le championnat n'a repris que depuis une quinzaine de jours. Le seul élément positif que le sélectionneur voulait retenir de cette rencontre s'appelle donc Eric Cantona, « un attaquant de classe internationale ».

On attendra confirmation ce ce nouveau talent. Michel aussi. Anrès avoir - essayé - vingt-sept joueurs en six matches, il aimerait, en effet, pouvoir disposer désormais d'un groupe plus homogène pour l'avenir.

# en cinquante-six jours

Le navigateur solitaire britannique Tom McClean, quarante-cinq ans, a revendiqué, le mardi 11 août, le nouveau record de la traversée de l'Atlantique à la rame en cinquante six jours, battant de seize jours la performance du Français Gérard d'Aboville, en 1980.

Tom McClean, qui avait quitté

une copie du doris e grand banks e utilisé par des générations de terre neuvas. Le bateau, construit de fines lamelles de chêne, possède une minuscule cabine à l'avant et une ancre en grosse toile qui diminue sa dérive lorsque son occupant dort.

Andrei, qui avait, quelques

• VOILE : course de l'Europe. La septième étape de la course de l'Europe, disputée entre Barcelone et Toulon, a été remportée par Daniel Gilard sur « Jet Services » devant Eric Tabarly sur « Côte-d'Or ». Au classement général, Daniel Gilard conforte sa première place devant Jean Maurel sur *e Elf-Aquitaine »*.

Culture

The Contraction of Management 

Companying and analysis of the latest de lazon de <del>gozala</del>s de delle pagniere mai ferry tiller d'entire a color a<del>r march</del> big arm a mingen the feet and an in the Spring Market E See Market index per a la profes fiante distre 会设计算 To Marie Spe 4000 . 1997 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897 . 1897

MA PIT DANS

· ANT SE SECTION OF PROPERTY.

. . . .

.

. . .

. .

-- --

4 45 1

\*\*......

1. No. 14.

٠. تاريخ

- 14 - <del>-</del>

\* -- : -<del>----</del>--

general services

1.0

\*\* ...\*...<u>\*\*\*..</u>

- 25-

141 . 5 . 51

 $\mathbb{K}_{2,1} = -\epsilon$ 

gelen en de l'opéra en Europe

A chanter sans péril...

75

MARIE ALL PRINCIPE TO .. . TALET. Creation in the Control of the 1.17 Cuttines letter Sentiment Co. appeared evelence same plants was : A. grouping bat farte for beite gaffint THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND the course spiritelity, it would they become the transfer of th

their is talk to the fine the property of the contract of the the and the Grande Professor renter un birent de Dufellene. de more de charte dan en charten. THE RESERVE AND THE PARTY OF ुर **१९५३ हुम्म<sub>्य</sub>ाक**ः - प्रत्याः - प्रा Carl and Contract Contract of the to theire appelles bereit bie alfang ju martin er dem in benatit Charles and the second second

the state and the Reserve in their mentale (Birte de Non THE RESERVE THE PROPERTY AND AND THE PARTY OF THE PARTY AND THE The Standard State of

AND MY.

a The way follow there have

#### Les Espagnols au sécours de Carreras

THE PERSON OF THE PERSON AND CONTRACTOR OF SERVICE AND SERVICE SERVICES. SERVICE AND CAPPERS, IN SECURIOR 元明 名詞 網接 鎮 经时 さずがあることの 神経的 神経のだった the Designation Sections The said of the said of table. treet biebeit im merfent fie THE RESERVE SHOWN IN COLUMN PARTY PARTY. the property of the same in such Tart play time 26 Democrate miger farebett aus demerken 🦥 Control of State of S the shift of the saids to --the same of the same of the same

Esass (Ann A ARMAN LASSAN)

A CONTRACTOR OF THE

#### EXPOSITIONS

Rares affiches 1900 au Musée de la publicité

## Images et messages de la Belle Epoque

Cocottes et nymphes, odalisques et suffragettes : les ancêtres de la Mère Denis s'affichent au Musée de la publicité.

Elles sont belles, souriantes on boudeuses. Elles posent pour les cigarettes Phostar, l'Appenzell ou la Scala, et telles Arlette Dorgère ou Liane de Pougy, les lionnes se toruillent dans des corsages mousseux, des manteaux dégoulinant de rubans et ne songent qu'à séduire. Les femmes du début de siècle semblent avoir pris les affichistes en otage. Leur charme n'épargne pas l'homme de la rue : ce sont des collectionneurs de l'époque qui ont offert à l'Union des arts décoratifs la centaine de grands et petits formats ici exposés. Ces tableaux à slogans signés par des artistes autrichiens, suisses, allemands, italiens, espa-gnols, américains et français dormaient dans les réserves du Musée de la publicité. On y retrouve des ambiances de Zola, les bocks à

30 centimes, des chapeaux aussi copicux que des gâteaux de mariage, et des mises en scène candides. Drapée dans une robe vert kiwi, une indigène aux oreilles lestées de grappes de raisin tend une coupe de nectar à une bourgeoise opulente : « Buvez du vin australien Orion », lit-on sur une affiche britannique ou il est précisée, en vo : enez les colonies »...

Mais les messages comptent moins que les images. L'affiche est encore un tableau, et les créatifs de l'époque gavent le consommateur de références antiques. C'est une déesse armée d'un parapluie qui protège la mère et l'enfant pour une compagnie d'assurances hollandaise. C'est un joueur de flûte assis nu sur un rocher qui « vend » un concert en Allemagne. La réalité s'éclipse pour faire place au rêve ou aux délires tempérés. Une patineuse fait des pointes au Palais de glace, un couple boit son café au lait dans la campagne suisse. Elle porte un grand manteau jaune soleil, il est affubié d'un

croirait sortis d'un aibum de colo

crée à Montmartre que l'affiche retrouve toute sa violence expressionniste. Là. Steinlein, Toulouse Lautrec, Grun, Caran d'Ache raconteut la Butte où parade toute une faune de chaosionniers et de prin-cesses du trottoir. Ce sont des habi-Botte à musique, du Logis de la Lune rousse ou, encore, du Chat noir, le QG des « hisutes », des « incohérents », des « harengs saurs épileptiques », et des « phalanaté-riens de Montmartre ». Dans cette salle, la vie ricanante reprend ses droits. Loin des sirènes de l'Art nouveau, des cocottes trop sucrées, les femmes ne se contentent plus de séduire. Débraillées, genlantes, elles aimantent le regard. An cabaret du Néant, c'est un squelette de Mon-sieur Loyal qui présente le specia-

LAURENCE BENAML

«Rares affiches 1900». Musée de

Haute couture

Août 1987, Paris, Saint-Germain-des-Prés.

# L'avenir d'un anachronisme

La haute couture est un tel luxe qu'elle devient un art de plus en plus « gratuit ». Pourtant Christian Lacroix lance sa maison. Les grandes griffes portent l'image qui fait vendre le reste. Le salut

MODE

est dans la diversification. Entre la mode et Paris existe une vraie histoire d'amour. On ne sait pas pourquoi elle a commence, mais c'est un fait indéniable, mondiale-ment reconnu, même si Paris n'est plus seul. En fait, la question est : comment se fait-il que ca continue? Non pas l'amour, mais la mode. Plus mode : la haute couture. Chaque année, le nombre de ses clientes potentielles diminue. De par le globe, elles sont à peine plus de deux mille pour l'ensemble des maisons.

Leur situation géo-économique a évolué. Elles commencent à venir du Sud-Est asiatique – ce qui détonne avec le cliché de la misère pour tous dans les pays du tiers-monde. Elles viennent peu du Japon, dans la mesure où les Japonaises achètent japonais, et sur place. Les Améri-caines du Nord et du Sud, comme les Européennes regardent de plus en plus du côté du prêt-à-porter, celui des créateurs de préférence. Leur standing n'en souffre pas. De toute façon, les maisons de couture, pour la plupart, ont des collections de prêt-à-porter.

Alors pourquoi continuer? Pourquoi, en plus, le cérémonial anachro-nique des défilés de conture dans les salons surdécorés des palaces? Evi-demment, les invités s'y pressent jusqu'à l'étouffement, et rèvent devant tant de somptuosités, parfai-tement inaccessibles. Les médias, télévisions comprises, sont présents. Les paparazzi guettent les stars de la jet, du cinéma, du show biz, qui ne sont pas forcément des clientes payantes, mais qui, publicité ivante, porteront un vêtement prêté à un gala. Et après ?

Qui rentabilisera une collection dont la fabrication tourne autour du demi-milliard de centimes? Qui fera vivre les ateliers? Pour avoir droit au prestigieux label, il faut un atelier intégré, employant à l'année un minimum de vingt-cinq per-sonnes. Il faut des burcanx, un salon dont chaque détail soit une mer-veille de raffinement, et pas dans n'importe quel quartier, cela va de soi – quel est le prix du mêtre carré avenue Montaigne ou faubourg Saint-Honoré?

La haute couture travaille à perte pour créer une image qui permettra de vendre des parfums, des acces-soires, des licences. On peut se demander pourquoi des couturiers, des artistes dont le métier est d'inventer demain, s'acharnent à maintenir une tradition sans lien ou presque avec le concret. Mais pour eux elle représente la possibilité de se laisser aller totalement à leur art sans contrainte. Un laboratoire, disent-ils. • Le dernier reve romantique auquel notre époque a droit -, dit Jean-Jacques Picart, qui, après avoir travaille avec des créateurs de prēt-à-porter comme Thierry Mügler, et aussi dans la grande diffusion et les catalogues, s'est allié

3

depuis cinq ans à Christian Lacroix. Il est son alter ego, le comprend à demi-mot, et, à partir des « envies » de Lacroix, se charge de propager ses créations et son image.

> Christian Lacroix classique parallèle

La griffe Christian Lacroix est née en juillet, saluée d'applaudissements, de louanges, de dithyrambes. Il avait tenu la vedette chez Patou, où il avait osé théâtraliser la mode couture, lui donner une fantaisie insolente, tout en références, clins d'œil, humour. Il a inventé des histoires avec des personnages ultra-féminins, drôles, audacieux, de ceux qui peuvent tout se permettre et ne s'en privent pas.

Il est parti de chez Patou parce ter le pret-à-porter à ses luxueux débordements. Soutenu par le groupe Agache – qui finance égale-ment Dior – il a créé sa maison, va y adjoindre le prêt-à-porter. Il s'est

Robe de cocktail en crèpe rouge, décolleté drapé.

installé au Faubourg Saint-Honoré. Le jardin, les bureaux, le hall, l'esca-lier, le salon composent un décor à la fois clair et mystérieux qui pourrait être le cadre d'une tradition, mais une tradition qui aurait cours en

- Pour nous, dit Jean-Jacques Picart, la couture est un réve romantique. Pour le PDG du groupe Agache, les projets sont tout à fait concrets. Si nous avons une chance d'innouer d'est pours une chance d'innover, c'est parce que nous sommes tous des novices venus à la haute couture depuis cinq ans. Notre vrai défi, pour Christian et pour moi, a été d'accepter Patou: croire en 1980 à un « revival », dire que la couture n'est pas forcément une dame chic au bord d'un canapé. Pour la collection de juillet, nous étions anxieux du résultat, normalement. Mais ce genre de rendez-vous, nous le connaissons. En révanche, celui du prêt-à-porter est à découvrir pour Christian. Il aura lieu en mars. En octobre, la collection sera une déclinaison de la cou-

» En couture, vous coupez le drap sur une épaisseur, pour le

prêt-à-porter vous le coupez en matelas, la technique de diffusion découle logiquement de l'attitude choisie. Nous employons vingt-cinq personnes. Quand nous aurons vendu entre cent vingt et cent trente vêtements, nous aurons fait le plein. Il nous est donc relativement facile en couture de tenir notre carnet d'ordres. Ce n'est pas rentable en a toures. Ce ness pos remante en soi, mais ça génère tout le reste. Rien d'original. Nous sommes modestes, nous suivons ce que les autres ont fait, nous sommes des classiques parallèles.

En fuillet, nous avons fait trois défilés, et nous en avons ouvert un à des invités dont la sensibilité s'accorde avec les idées de Christian, et qui peuvent faire autour de lui un joli tam-tam. La clientèle couture est forcément une minorité, une sorte d'aristocratie, pour ne pas e. Avec Christian, ce sera d'abord une aristocratie cultu-relle. Aimer ses créations signifie avoir une idée cosmopolite, métissée du monde.

» Il y a évidemment la question prix. En couture, Lacroix concerne une centaine de femmes dans le monde. Le prêt-à-porter d'octobre coûtera à peine la moitié du plus bas prix: 20000 francs contre 50000 france. 50000 francs. Nous fournirons une cinquantaine de boutiques. En mars, nous abandonnons la catégorie luxe : trop chère ou pas assez. Nous nous situons dans une gamme de diffusion, qui au détail va de 2000 francs à 5000 francs. Dans le premier discours, nous devons répondre aux exigences de l'élitisme. Dans le second, nous tenons compte des contraintes, des plannings industriels. Pour Christian, renoncer à la couture est impensable. C'est par elle, pour elle, qu'il est venu à la mode. Mais ne compter que sur elle pour se développer serait stupide. Un vrai créateur doit être capable d'inventer la folie d'un soir pour une femme, et un beau vêtement à un juste prix pour des

 Le triomphe de juillet nous a dépassés. Si nous comptabilisions les articles qui nous sont consacrés, nous en aurions pour 50 millions de centimes. Nous devons garder la tête froide pour ne pas nous déses-perer en janvier, à la prochaîne collection couture. Dans le meilleur des cas, il y en aura pour une valeur de 10 millions. Mais, après tout, si ce miracle peut encourager la jour-naliste qui a assisté à la naissance de Dior, le gamin qui a la vocation, le créateur qui a du mal à s'équil-brer, le mannequin usé après trois ans, le photographe dont on se lasse après cinq ans i... Si, un jour, nous gagnions vraiment de l'argent, j'almerais organiser une sorte de mécénat humanitaire, un orphelinat, par exemple. Je voudra quelques paillettes vendues se transforment en bien-être pour des gens qui n'en ont rien à faire, de la

Est-ce que ça va durer? Je n'en sals rien. Est-ce que Christian va avoir assez de persévérance et de we avoir assez ae perseverance et ae force pour que son talent devienne un style? Est-ce que je peux faire en sorte que son style devienne un mythe? J'aimerais me le dire....

Les inquiétudes et surtout les projets d'Henry Berghauer sont dissé-rents. Son travail également : il est



président du directoire Hanae Mori Paris. Hanae Mori est japonaise. Mais sa manière est très éloignée de celle de ses compatriotes, stars du prêt-à-porter, Yojhi Yamamoto, Comme des garçous, Kenzo... Elle affirme un classicisme orgueilleux: somptuosité des matières, pureté des lignes, mises en valeur par des déca-lages contrôlés. Elle a commence par des costumes de théâtre, au Japon, a dessiné des milliers de kimonos. Son implantation est internationale. Elle vient de signer avec la Chine populaire. Sa maison à Paris existe depuis dix ans. Comme nous n'avons pas derrière nous de groupe financier, dit Henry Berghauer, elle n'existerait pas si nous n'avions pas à Tokyo une autre maison qui reprend les collec-tions pour le marché japonais. Làtous pour le marche japonais. La-bas, le portefeuille de clientes est important: quaire cents. Toutes n'achètent pas à chaque saison, mais elles forment un fonds de roulement qui permet d'amortir les couts. Nous rétrocèdons la marque . haute couture Paris ., avec

Coûteuse la couture, anachronique? « Si nous voulions investir dans l'électroménager, les sommes seraient bien plus considérables, compte tenu de la recherche, des dépôts de brevets, des maquettes, des prototypes, des réseaux com-merciaux... Il faudrait une structure importante. Ici, nous sommes une soixantaine, et quand nous avons commencé, nous étions à peu près la moitié

» Tout part du créateur, c'est un avantage. Il faut faire fructifier la création, l'utiliser. La conture est la locomotive qui entraîne les activités annexes et rentables. Le prêt-àporter est la colonne vertébrale. Il faut savoir cibler, savoir que, si l'on veut vendre en Allemagne, on doit trouver un partenaire allemand, fabriquer allemand. Il faut savoir ce que l'on peut sabriquer et où.

· S'installer à Paris est indispensable. On doit respecter les places stratégiques. C'est là seulement que se trouvent les artisans hautement spécialisés. Mais leur renouvelle-ment est un problème, notre problème. Ils ne sont pas bien payés : et

comme le système est sévèrement hiérarchisé, passer d'une catégorie à l'autre ne se fait pas automatique ment. L'esprit corporatiste ne faci-lite rien. Je trouve très bien que Lacroix ait fondé sa maison. Il en faudrait trois comme lui chaque année et que d'autres maisons disparaissent. Garder un nom symbole. S'y glisser, est un casse-tête. Mais comment faire? Derrière celui de Balmain, il y a cent vingt-deux licences qui rapportent des millions de dollars en royalties et font tra-vailler des quantités de marques. La machine est lancée, on tente de la maîtriser, ce n'est pas évident. Il est rare de tomber sur des créateurs comme Lagerfeld pour reprendre Chanel. Il a su en recréer le style, avec la distance de l'humour – et Chanel possédait bien des qualités, mais surement pas celle-là.

- A Paris, un autre avantage : la mode ne s'arrête pas à la mode. L'aura de la couture nous empêche de nous enfermer. Nous sommes souvent sollicités pour des presta-tions qui n'ont rien à voir. En dehors des costumes de théâtre ou d'opera, nous sommes présents sur d'autres terrains. L'immobilier, par exemple. Nous avons été sollicités exemple. Nous avons été soilicités pour prendre un espace dans une grande surface en construction. C'est un fait que, si vous attirez des marques leaders, le prix au mètre carré augmente. Quand Saint-Laurent s'est installé au Rond-Point, il a apporté une plus-value formidable.

Nous avons même organisé un défilé couture dans une grande surface de banlieue. Un triomphe. TF! est venu. Ils n'ont jamais vendu autant de lessives et de cirages...

Notre image, notre prestige celui de la haute couture - sont des valeurs dont nous devons dévelop-per les utilisations. Ce métier est per tes utitisations. Ce metter est fantastique. On fait un peu ce qu'on veut, et ça marche. Il suffit d'un créateur qui maîtrise le dessin et la technique. Alors, il ne peut pas rater une collection. Jamais complètement. Une équipe est là pour aider, pour rattraper... Et dans le cadre de la promotion, c'est inépul-

COLETTE GODARD.

Au château de Cabriès

### Le rose et le vert de Seyssaud

Le château de Cabriès serait-il le panthéon des Provençaux oubliés? Monticelli, le Marseillais, et Cha-baud, le solitaire de Graveson, y ont été exposés avant que l'on n'y rende hommage à René Seyssaud, autre négligé de la postérité. Négligence coupable : non seniement Seyssaud a exécuté des portraits et des pay-sages de sa Provence natale de fort belle qualité, mais encore son art pose un délicat problème de chrono-logie.

C'est que ce fils d'avocat, enfant prodige, élève des beaux-arts à treize ans, était de deux ans l'aîné d'Henri Matisse. Lequel Matisse avous à l'occasion, sans y revenir ensuite, que Seyssaud avait été « fauve treize ans avant lui ». Affaire de paternité, influence méconnue? C'est peu probable, tant il semble établi que les «fauves» patentés, si l'on peut dire, les Derain, Vlaminck et autres Dufy, dional. Virent-ils seulement une de ses expositions chez Bernheim entre 1901 et 1911, ou l'une des toiles qu'il envoyait régulièrement au Salon des indépendants? Rien ne le pronve. Ce que Matisse signalait plutôt, c'est que Seyssaud avait affronté les mêmes difficultés que lui, difficultés propres à leur époque et à leur génération — et qu'ils en étaient sortis tous deux par les movens de la couleur et du schéma-

La rétrospective de Cabriès est instructive parce qu'elle présente bon nombre de toiles des années 1890-1900, années périlleuses de l'après-impressionnisme. Les ensei-gnements de Van Gogh, de Gaugnin et, bien sûr, de Cézanne, se melent et se beurtent. Du premier, Seyssaud a subi l'ascendant jusqu'à pas-ticher ses Tournesols en Dahlias jaunes sur fond bleu cru. Du second, les roses, les mauves, les verts éteints se retrouvent transposés dans des paysages méditerranéens. Les es mortes aux pots et aux cruches doivent, elles, leur présence au voisin d'Aix, que Seyssaud n'a semble t-il, pas rencontré, mais qu'il a regardé attentivement.

D'une toile à l'autre, Seyssand alterne les solutions, tenté d'empâter et tenté de peindre maigre, hésitant entre la touche grasse en relief et l'allusion tout juste posée sur la toile. Sa manière ne se fixe que vers 1900, quand it allège ses effets, en 1900, quand it allège ses effets, en partie sous l'influence du nabisme. C'est alors qu'il peint ses meilleures toiles, les plus rutilantes, même si la composition de certains panoramas des Alpilles ou des Alpes demeure un rien conventionnelle. Seyssaud n'est pas Matisse, tout de même, et alterne le coup d'éclat et la toile «en dessous a avec meleure interdaciée. dessous » avec quelque irrégularité.

Dans l'entre-deux-guerres, ce moderne d'une modernité désormais périmée, continua son œuvre, non sans bonheur souvent, si l'on en juge d'après un étoerant Nu de 1943 qui pourrait passer pour le triomphe d'un Kirchner. On aimerait en savoir davantage sur ce Seyssaud-là, tardif peut-être, mais séduisant.

Une très abondante collection de sanguines et de crayons accompagne les huiles, de sorte que cette rétrospective en un lieu retiré et champétre permet de prendre véritablement la mesure de Seyssaud - celle d'un artiste puissant qu'il conviendrait de réintégrer dans une histoire plus complète de l'école impressionniste.

P. D. \* Château de Cabriès, Cabriès (Platdo-Campagne, entre Marseille et Aix-en-Provence), jusqu'à fin septembre.



## Culture

#### **EXPOSITIONS**

Luciano Fabro à l'ARC:

## L'art de l'allusion

Fabro? Officiellement un ex-adepte de l'arte povera. En fait, un délicat manieur de formes et de souvenirs, un maniériste peut-être.

Luciano Fabro, comme Mario Merz et Gilberto Zorio, expose des « presque rien », des objets - sculpmres serait un terme excessif - et des assemblages suspendus au plafond. Il est facile de ne pas les voir, de n'y prêter qu'une attention passagère, tant ces pièces attirent peu le regard. Elles ignorent le tapage et la provocation. Mais elles sont à la disposition du rêveur, qui trouve en elles de quoi nourrir sa rêverie.

Leur apparence est variable, du réseau de fils bleu-vert tendu en lignes brisées sur le mur à la table recouverte d'une nappe et qui porte des vases d'eau où trempent des cristaux. Il y a aussi un bloc de marbre. des constructions de bambou, des métaux enroulés et tressés, et des dessins d'architecte, ceux de la façade de l'église du Redentore, à

Incohérence ? A première vue seulement, car ces œuvres diverses renvoient toutes à une mémoire artistique. Fabro est l'un de ceux grace auxquels un style, celui de l'arte povera, du matériau volontai-rement trivial, accède à une majesté imprévue en se chargeant d'allusions, en glissant au système de références. Allusions et références à quoi ? A la culture classique, grecque, latine et italienne à la fois. Le marbre s'intitule Ephèse. Tel montage de bois et de tiges métalliques se nomme Christ, Bouddha, Zarathoustra, et l'on peut sans peine accumuler à son propos citations, allégories et symboles. Quant à la iable aux vases et aux cristaux en forme de membres, dite Iconograelle doit son inspira nographic traditionnelle de la Cène et ne le dissimule pas, étant dédiée à Pasolini, c'est-à-dire au cinéaste de l'Evangile selon saint Matthieu...

Ailleurs, dans d'autres œuvres Fabro s'est plu à des évocations géographiques et historiques, jouant des ments comme d'autant de signes à clefs. Chaque fois, le même para-doxe se répète : l'artiste se contraint à n'user que d'instruments simples, mais attend que, de cette contrainte, devenue règle, naissent des images d'autant plus éloquentes qu'elle seront d'une expression plus épurée. Le risque est grand de n'être pas compris. Mais, aux «élus», que de délectations érudites promises. puisqu'ils voient dans chaque œuvre une réserve d'allusions à exploiter selon leur fantaisie.

L'élégance formelle des pièces, le sens de l'ellipse et de la légèreté ajoutent au plaisir, même si l'on ne peut se désaire entièrement de la pensée que cette forme d'art se développe comme une mise en scène de la culture. Et qu'elle consiste essentiellement en variations sur dees thèmes donnés de longues datesn, non sans quelque formalism, ce en quoi Fabro apparaît comme le frère d'un Zorio ou d'un Paolini. On finirait par croire que ces exercices suprêmement élégants, diaphanes et savants correspondant à un certain état des arts en Italie, celui d'encombrement extrême de la mémoire qui condamne au souvenir et parfois au ressassement. Il n'est pas fortuit que Fabro puisse citer en exemple un de Chirico, comme lui avant-gardiste gagné par le vertige du passé et comme lui amoureux d'un classicisme qu'il chérissait d'autant plus tendrement qu'il savait ne pouvoir y revenir vraiment.

Comparées aux subtils - haikus de Fabro, les peintures de John Armleder avouent bien vite leur inanité. Ces géométries nulles, accompagnées, pour faire drôle, d'un peu de mobilier style président Coty, n'ont à montrer qu'une dérision totalement convenue. Il paraît qu'Armleder est à la mode. Sans doute durera-t-il antant qu'elle : une sai-

PHELIPPE DAGEN.

★ ARC, 11, avenue ... Wilson; jusqu'an 23 septembre. ARC, 11, avenue du Président-

#### MUSIQUE

La dégradation de l'opéra en Europe

## A chanter sans péril...

Hommage à Visconti et à Strehler dans la dernière livraison de « Théâtre en Europe ». Mais, aussi, par Peter Stein ou Gérard Mortier, semonces sévères.

 Il y a, là-bas, trop de gens qui n'ont aucune conception dramaturgique de l'opéra, et dont la grande affaire était de savoir si on allait commander le rideau à Saint-Laurent ou à Cardin, saire ou non un plafond de verre pour y projeter la colombe de Parsifal. Lorsque les maîtres d'œuvre d'un tel projet n'ont pas d'idée, ou ne se laissent pas convaincre par ceux qui en ont, de ce que doit être aujourd hui un Opéra, mieux vaut ne pas le construire... >

Condamnation sans appel de notre futur Opéra Bastille, figurant en bonne place, dans une revuc sérieuse (1). Le procureur ? Gérard Mortier. Il appartint, un temps, à l'équipe de préfiguration. Il choisit d'en démissionner. Depuis qu'il a entrepris de redresser le Théatre de la Monnaie, à Bruxelles, il n'a pas eu souvent tort. Se serait-il cette fois trompé?

Un autre coup, sous-titré - Confessions d'un fonctionnaire désabusé», est porté, hélas, par Maurice Fleuret. Ex-patron de la musique en France, celui-ci dit ce qu'il a vu entre 1981 et 1986 dans les coulisses du Palais Garnier mais aussi sur le chantier de La Bastille. Tableau clinique de la paranoia lyrique. « valse hésitation des décideurs - autour d'un bâtiment . qui se lézarde . (c'est de notre futur Opéra qu'il s'agit!) Ou comment - l'art devient une arme meurtrière dans la guerre civile que les partis se livrent ».

Pierre Boulez a beau plaider avec optimisme pour *l'imagination et l'energie* », Jacques Lonchampt rappeler qu'entre » fastes » et » inquié-

tudes » il est encore bien des raisons d'espérer, le chapitre français de ce bilan européen laisse désabusé. On apprend ensuite sans plaisir que l'Allemagne est dans un vrai guépier pour avoir trop souvent préféré à l'aventure un modernisme routinier. On découvre qu'en Italie, la vogue des reconstitutions historiques est en train de tuer la meilleure tradition. On quitte la Grande-Bretagne comme un hâvre de fraîcheur, de paix, de liberté. Mais on cherche, même là, de grande ambitions, de grands projets.

C'est que l'opéra, contrairement au théâtre, apparaît comme une affaire qui marche et dont le succès court, désormais, indépendamment de la qualité: quand une revue de théâtre, dirigée par une ancienne critique musicale (Sylvie de Nussac) se penche lucidement sur son avenir, on ne peut que souscrire à son diagnostic réservé.

ANNE REY. \* Théatre en Europe (revue trimes-

triclle): L'Opéra, Na 14, juillet 1987, 96 pages, 70 F.

#### Les Espagnols au secours de Carreras

Des dizaines d'Espagnois ont offert leur moelle épinière afin de sauver José Carreras. La presse locale a, en effet, fait état d'informations selon lesquelles le ténor barcelonais, hospitalisé depuis la fin du mois de iuillet. serait atteint de laucémie et devrait être transporté aux États-Unis. La radio locale a donc recu una trantaine d'appels, n'émanant pas tous de passionnés d'art lyrique. La direction de l'hôpital a indiqué que le chanteur souffrait d'une maladie du sang et que ni la recherche de donneurs ni un transfert aux Etats-Unis n'étaient justifiés.

teur des seuilles de démission non datées permettant leur substitution échelonnée dans le temps. Dans le cas de sociétés exploitant la radio, le transfert de propriété peut se faire par rachat progressif des actions,

Rachat de fréquences, prise de contrôle de sociétés

La scène se passe au bar anglais d'un grand hôtel parisien. Atmosphère feutrée, clair-obscur étudié. garçons empressés mais discrets. Un pianiste enchaîne distraitement les grands standards internationaux tandis que des cocktails colorés se succèdent sans bruit sur les tables. Dans un coin, trois hommes

devant des bloody Mary sont en grande discussion. « Nous sommes blen d'accord? » s'assure l'un d'entre eux, en regardant tour à tour ses interlocuteurs, deux jeunes gens aux cheveux mi-longs qui acquièscent d'un signe de tête, « Parfait, reprend-il, en donnant une bourrade amicale au plus jeune. Vous suites un choix habile. Le business radio est devenu l'affaire des grands et vous vous seriez dévorer en moins de deux si vous n'aviez pas l'intelligence de passer la main dès maintenant. » « C'est cela! lance un des garçons les • petits • vont à la bataille, prennent des risques, ouvrent la voie sur laquelle les gros s'engoussrent! • La remarque a déplu. Le ton se fait cassant : • Rien ne vous oblige à conclure avec nous. Mais votre fréquence nous intéresse et il me semble que le chèque que vous toucherez demain vous dédommage largement... A moins que vous n'éprouviez soudain des scrupules ? »...

D'après la loi Léotard, les

fréquences FM ne peuvent être cessibles. Pourtant, depuis 1984,

un marché noir des radios existe

bel et bien, qui voit ses prix évo-

luer en fonction de la loi de

l'offre et de la demande, du

calendrier de renouvellement des

autorisations, et, bien sûr, des

Scrupules ou pas, les « petits » ont signé; cédant ainsi pour 3 millions de francs une fréquence accordée par la Haute Autorité. Ils n'en reviennent par eux-mêmes, ni de la petite fortune qu'ils vont partager avec plus ou moins d'équité - entre une poignée d'associés, ni de ce pacte inattendu signé avec l'ennemi, trahison à leurs rêves et à leurs principes d'antan. Qui aurait pu imagiheure allaient volontairement passer la main à Hersant, Bouygues, Séguéla ou autre... RMC. Qu'ils allaient vendre - très cher - une fréquence qui leur avait été confiée, pour un temps limité, gratuitement ? «L'affaire n'était pas si immorale, plaide aujourd'hui l'un d'eux. Après tout, ce n'est que justice de voir les groupes qui attendent tant de revenus de la FM s'acquitter d'un droit d'entrée auprès de ceux qui se sont battus pour la libérer.

Laissons-les juges de cette moralité. Ce qui est sûr, c'est que depuis 1984, maleré la loi interdisant la cession des fréquences et des autorisations, les transactions se sont multipliées, à Paris et en province, créant ainsi de toutes pièces un véritable marché des fréquences, biens rares par nature, et soumis, de par la loi, à autorisations précaires et révo-

Quoi de plus parlant que la comparaison de la liste des stations émettant aujourd'hui sur Paris avec celle des regroupements autorisés par la Haute Autorité le 6 mai 1983? Chic FM (sur 88,5 MHz) s'appelait alors Digitale, regroupe ment d'associations diverses (Génération 2000, Pariféric, Thélem, Méga-Puce, Tension FM) qui, après bien des déboires, a cédé aux avances de M. Robert Hersant. Comme bien d'autres stations en province, absorbées par les journaux de la Socpress (• à chaque journal sa radio -, avait décidé le magnat de la presse auprès l'autorisation de la publicité), Digitale allait être rachetée, débaptisée pour devenir successivement 88,5, Radio Laser Stéréo, Radio Laser, Chic FM, bientôt sans doute FUN.

C'était aussi le temps où le 103,1 était la place de Fréquence libre, radio gauchiste et historique, disparue dans la bataille au profit de Radio Monte-Carlo, qui, après moultes négociations, la rachetait. Le temps enfin où le 100,6 était destiné à Boulevard du rock, Oblique FM, Mégal'o, Carol FM; un quatuor-dynamite dont quelques dirigeants n'allaient pas résister aux offres alléchantes d'UGC et de Séguéla, pressés de créer Hit FM...

En trois ans, ce sont toutes les radios parisiennes à vocation commerciale qui ont ainsi changé de main, sinon de nom, bafouant l'autorité des « sages » et déconsidérant, en la contournant allégrement, la procédure d'octroi des autorisations. La manœuvre est simple et parfaitement rodée : le rachat implique la prise de contrôle de l'association titulaire de l'autorisation, le président et les membres du conseil d'administration remettant à l'ache-

Le marché noir des radios

Communication

directement ou par l'intermédiaire de sociétés écrans. La flambée des prix en fut le résultat. Certains patrons de radios se mirent à lancer des rumeurs folles sur les offres mirobolantes qu'ils avaient dédaignées... Les 3 ou 4 millions de francs passés sous la table deux ans avant furent multipliés par deux, puis par trois, le prix étant à la fois fonction des installations, de l'audience et de la notoriété des radios. Fonction aussi de l'offre et de la demande. La rareté des places sur Paris leur conférait une valeur exceptionnelle, inabordable pour la

plupart des candidats qui se mirent

prospecter en banlieue. Des radios

bout de souffle y attendaient vail-

lamment des repreneurs capables d'éponger leurs dettes; les places

étaient nombreuses, les prix très rai-

sonnables. La radio de banlieue se fit cheval de Troyes et prit Paris d'assaut. Le réseau Nostalgie racheta la petite Clémentine et eut enfin pignon parisien, et après quelques déconvenues avec la radio du président du conseil d'Île-de-France, M. Michel Giraud (UDF), M. Francis Bouygues lança Electric FM, sur les cendres d'une jolie banlieusarde du nom de Corsaire. En un tour de main, se trouvaient donc rassemblés sous la FM

#### 5 millions de francs pour une inscription au « Journal officiel »

parisienne tous ceux qui, au départ, n'y étaient point conviés.

Mais le temps a passé. L'époque des renouvellements d'autorisations se profilan, le marché s'est effondré. quasiment gelé pendant quelques mois. A quoi bon acheter aujourd'hui une fréquence que la CNCL pourra nous octrover demain gratuitement, se ravisaient les nouveaux candidats. A quoi bon, en esset ? Les promoteurs de Radio-Bourse-affaires-emploi ou de Radio-Courtoisie nouvellement autorisées auraient été bien sots de s'aventurer sur les ondes avant le verdict de la CNCL puisque la seule parution de leur nom au Journal officiel leur confère instantanément une valeur. Une estimation? · Voyons, réfléchit un spécialiste. Sans matériel. sans audience, sans notoriété, une radio autorisée, fut-elle en papier, a une valeur-plancher de 5 millions de francs si elle permet de couvrir Paris et sa région, de 1 million si elle concerne Paris intra-muros. En respectant les précautions d'usage, un petit malin, voulant se constituer un bon pactole, pourrait presque vendre sa fréquence avant même d'avoir commencer à émettre... .

Ce n'est pas, gageons-le, l'intention des promoteurs des deux radios citées. Il n'empêche. Comment pourrait-on soustraire aux lois du marché des radios qui sont, maintenant, des entreprises? Comment empêcher que ce qui représente une valeur commerciale indéniable ne se vende et ne s'achète en fonction de la loi de l'offre et de la demande? La précarité des autorisations? Le principe est certes inscrit dans la loi. Mais comment la CNCL - si elle est toujours là dans cinq ans -pourrait-elle prendre la décision de ne pas renouveler l'autorisation d'entreprises commerciales importantes (avec éventuellement des extensions en province ou à l'étran-

ger, des accords avec des chaînes de

Consciente ou pas, la Commission vient d'engager durablement l'ave-nir de la FM à Paris et donc en France, avec une marge de manœuvre qu'elle n'aura jamais plus. Désormais, comme aux Etats-Unis, le jeu du marché primera. La logi-que économique heurtera de plein que économique heurtera de plein fouet la règle juridique, forçant les garants de celle-ci à s'incliner.

#### Gratuit au premier tour Payant an second!

reconnaît M. Yves Rocca, chargé à la CNCL du dossier des radios. Les deux logiques sont contradictoires. Reste que la vente des stations est interdite. A quoi bon, sinon, nous évertuer à dessiner un plan équilibré et pluraliste si tout peut être remis en cause par des rachais ulièrieurs? - C'est pourtant ce vers quoi on s'achemine. Une sorte de deuxième tour pour les radios reje-tées par la CNCL. Un deuxième

Le JO rappelle l'obligation d'informer la commission des modifications concernant le capital et les organes directeurs de la station? Et alors? A partir de quel changement la CNCL s'estimera-t-elle fondée à remettre en cause son autorisation Jusqu'à quel degré poursuivra-t-elle l'investigation? Le changement de propriétaire d'une société action-naire de la radio peut-il avoir des conséquences sur la station? En d'autres termes, le rachat par la CGE des parts de M. Goldsmith dans la Générale occidentale affecte-t-il la radio Ouï FM dont elle est actionnaire?

 Le système est peut-être mal conçu concède M. Rocca. Aux Etats-Unis, les acquéreurs paient une forte redevance pour devenir propriétaires d'une fréquence. Ici, c'est effectivement un cadeau magnifique qui leur est consenti. Pas question, cependant, de laisser figurer le prix estimé de la fré-quence à l'actif d'un bilan, comme le souhaitent bien souvent les radios Ce n'est en aucun cas un des éléments du fonds de commerce, insiste M. Rocca. N'a-t-il pas d'ailleurs attiré lui-même l'attention du tribunal de commerce de Paris, qui statue sur la reprise de FUN, sur la précarité – et l'absence de valeur commerciale – des autorisations des stations du réseau?

Ainsi va donc la FM depuis plusieurs années. De lois en usages toujours mal adaptés. Avant même l'inscription de leur radio au Journal officiel certains propriétaires ont pris quelques contacts et fait savoir à quelques riches exclus qu'un jour prochain ils pourraient pactiser... Les prix se sont littéralement emballés. Une rumeur voulait même récemment que le propriétaire d'une radio importante ait enfin accepté salaire mensuel... à vie de 70 000 F!

La province, comme toujours, est plus sage, qui a refroidi son marché en attendant le réexamen des dossiers de la CNCL. Les prix, sinon, sont plutôt à la baisse : autour de 500000 F pour une station dans une ville de 200000 habitants, de 800000 F à 1 million de francs dans une ville de 300 000 habitants... Mais que chante-t-on là? Puisqu'on nous répète qu'une autorisation n'est en aucun cas cessible...

ANNICK COJEAN.

#### Le tribunal de commerce confirme la cession du « Matin de Paris »

Les « dix » poursuivent leurs discussions avec des investisseurs

Les «dix» sont désormais fermement installés aux commandes du Matin de Paris. Le tribunal de commerce de Paris, informé le mercredi 12 juin par ce groupe de douze salariés de la composition du capital - 10 millions de francs de la nouvelle société éditrice, le Nouveau Marin SA (1), a entériné la cession du titre prononcée fin juin. Le président du tribunal, M. Jacques Bon, a indique que - les - dix - - étaient et demeurent cessionnaires du Matin de

Les administrateurs judiciaires nommés lors de la mise en redressement judiciaire, en mai, surveilleront l'exécution du plan de redressement présenté par les - dix ». Fin 1987, ceux-ci devront verser les 3 millions de francs qui complètent le prix de la cession définitive, fixé par le tribunal à 5 millions de francs. Tout en exprimant aux «dix» «tous ses encouragements». M. Bon a souligné que - personne ne sait si le Matin nouvelle formule vatrouver un marché -. Selon lui, le redemarrage du quotidien de gauche nécessite - un marelas sinancier de l'ordre de 50 à 80 millions de francs -.

Pour atteindre cette somme, les dix • comptent sur la constitution de sociétés des lecteurs (2,5 à 10 millions de francs de capital) et d'une société des salariés, qui devraient voir le jour en septembre. Des garanties bancaires et des avances sur publicités devraient porter les disponibilités financières du Matin à 50 millions de francs. Mais les • dix • sont toujours en négociation avec des partenaires potentiels, qui pourraient renforcer le capital de 5 à 10 millions de francs.

Décidés à conserver le contrôle du journal, ils se sont offerts le luxe de refuser la proposition - 2 millions à 3 millions de francs de M. Alain Ayache. Le patron du Meilleur exigeait, en contrepartie, de nommer le directeur de la rédaction du Matin.

Quant aux discussions avec M. Francis Bouygues, PDG de TF 1, elles n'ont pas encore abouti (le Monde du 13 août). Les · dix · réfléchissent cependant à une « charte » susceptible de régir leurs relations avec M. Bouygues. Selon différentes sources, ce dernier est disposé à investir 100 millions de francs dans le Matin

(1) Le capital se répartit de la nanière suivante : Cravant SA, 30 %; Association de sauvegarde, 20 %; Editions En direct, 10 %; Volback informatique, 10 %; Previewment du jeudi, 8 %; Pierre Anglade (ingénieur-conseil), 7,8 %; Féderation nationale des travaux publics, 3,5 %; SVP, 1,5 %; Editions du Seuil, Motivaction, Société d'exploitation et d'investissements hôteliers (Accor), Michel Poignant, Association APRES, 1 % chacun; Greg Mac Arthur, O.6 %; laboratoires Corbiere, Fox Trot Productions, enseignes lumineuses Apia, ETC production, 0,5 % chacun: Noël Mettey (directeur genéral de la SET-Presse), François Luzin.
Philippe Lemoine et Roland Dreyfus,
0.3 % chacun; entreprise Propublic,
0.3 %; Dix-Presse, 0,1 %; entreprise
Machino SA, 0,1 %.

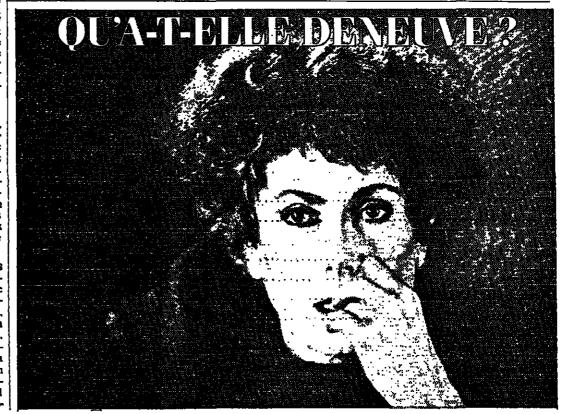



na <u>je</u> se suurun era<del>ja</del> ja je ka keel

الجواد واستداعه بنيم الدارة الأأدادا

Applications of the company of the c

ves 1900 au Musée de la  $ho_{ij}$  .

en i sala della della

or Province of the segments of the control of the c

The area considered and the property of the con-

o things assigned to be used the

के राज्यात्र में स्वस्तुत्रकार राज्यात्र के ती है।

े प्राथम के हैंद्र है देखा एक देखा कर है. के कि प्राथम के किया के किया है के प्राथम है.

ert eren da the the air action of the

Strong Co. Like Service W. Said Care 1975.

·. \_

----

2000

Sec. 10.

ಆರ್ಯ ಕರ್ಣಿಯ ಕೊತ್ತಾಯ ತಾಲ್ಕಳು ಸ್ಥಾಪ್ತಿ

Alfane ger Tann tan gerige

க்க சுருந்த இழிப்படிய விஷ். இரு

নী<del>ত্ৰ</del> ভাৱতা ও ৰ স্থাইটাৱে ৰ মাণ্ডেম ডেকুল

or other ware park yattable of a an egit, et fan awen en soline lan

Series Consume Gees que tobe sem

grande and see and see and see

American from the Charge of the Contraction

ರೀಕ್ ಪಾಡಿಕೆಯಾಗು ಕ್ರಾಪ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

किश् न स्ट-स्टा है अनेक्*राज्याच्या है।* 

है। भिरास १५ में इस उस्केटल्डा का 🙀

Antick to a file and continues of

essages de la Belle Epoque

الأراق والمستحد المستحد historia <del>i conse</del>nti <del>di</del> presenti di la fina gy ( Appa seem 2 same ah ah ah sa sa sa sa s

and the second s

المراجع والمراجع والمتعلق المتعلق المتعارف والمتعارف وال

and the second of the second

A ser per ser ser ser المنا المأسل الزارا ووقورا للمنا المراجع المناهب المنطب المنطب المنطبي المنطب And the second second 

CARLESTON TANKS

## **Spectacles**

## théâtre

#### Les autres salles

CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51), 20 h 15 : Bien dégagé autour des oreilles ; 22 h : Pelouse interdite. COMEDIE-CAUMARTIN 43-41), 20 h 30 : Reviens dormir à l'Ely-

CRYPTE SAINTE-AGNES (47-00-GALERIE 55 (43-26-63-51), 21 h : 1 do! GRAND EDGAR (43-20-90-09), 20 h 15:

Carmen cra ; 22 h : Lâchez les chiens. GRÉVIN (42-46-84-47), 20 h : les Trois GREVIN (\*\*\*DETTICAL TO THE TOTAL TO THE TENT OF THE TE

Bandelaire; 21 h 15: Autour de Mortin. IL 20 h : le Petit Prince; 21 h 15: Archi-MARAIS (46-66-02-74), 20 h 30 : Nuits

NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), 20 h 30 : PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), 20 h 45 :

POTINIÈRE (42-61-44-16), 21 h : ROSEAU THÉATRE (42-71-30-20), 18 h 30, en anglais, 20 h 30, en français : Un jour les mains.

THEATRE D'EDGAR (43-20-85-11), 20 h 15: les Babsacadres; 22 h : Nous on fait où on nous dit de faire. TOURTOUR (48-87-82-48), 19 h : la Feuêtre - les Pavés de l'ours ; 21 h : Nous, Théo et Vincent Van Gogh.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40), 21 h : l'Été africain. VARIETES (42-33-09-92), 20 h 30 : C'est

#### Les cafés-théâtres

BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84), L 20 h 15: Areuh = MC2; 21 h 30: Sarvez les bébés femmes; 23 h 30: Mais que fait la police? - IL 20 h 15: les Sacrés Monstres; 21 h 30: Derrière vous... y a quelqu'une; 22 h 30: Les bas grésillent. CAFÉ DEDGAR (43-20-85-11), L 20 h 15 : Tiens, voilà deux boudins ; 21 h 30 : Mangeuses d'hommes : 22 h 30 : Orties de secoura. — fl. 20 h 15 : C'est plus show à deux ; 21 h 30 : le ChromoCOMEDIE-ITALIENNE (43-21-22-22), 20 h : Saleté de pétania ; 21 h : Fais voir ton Cupidon ; 22 h 15 : Huisglanque.

LE GRENIER (43-80-68-02), 22 h : Dien PETIT CASINO (42-78-36-50), 21 b : Les oies sont vaches; 22 h 30 : Nous, on POINT - VIRGULE (42 - 78 - 67 - 03), 21 h 30 : Nos désirs font désordre.

Le music-hall

BATACIAN (43-55-55-56), 21 h 30 : Salut les Sixties. CAVEAU DES OUBLIETTES (43-54-94-97), 21 h : Chansons françaises ; 22 h 30 : Chansons à la carte.

LUCERNAIRE (45-44-57-34), 18 h 30 : ŒUVRE (48-74-42-52), 21 h : Schlomo

#### Les concerts

Égiise Saint-Louis en Pisie, 21 h : Orches-tre de chambre J. F. Gonzales (Vivaldi, Mozart). Sainte Chapelle, 18 h 45 et 21 h : Ars anti-qua de Paris (Musique italienne des 16º et 17º s., G. de Machaut).

#### Jazz, pop, rock, folk

CAVEAU DE LA HUCHETTE (43-26-65-05), 21 h: M. Saury.

MAGNETIC TERRACE (43-36-26-44),
23 h: Lavelle Quintet. LE MERIDIEN (43-45-12-45), 21 h 30 : PETTT JOURNAL MONTPARNASSE (43-21-56-70), 21 h: Rhoda Scott. PETIT OPPORTUN (42-36-01-36), 23 h : E. Williams ; 20 h 30 : N. Pereira. SLOW CLUB (42-33-84-30), 21 k 30 : G. Mighty/F. Conners.

LES TROTTOIRS DE BUENOS-AIRES (42-33-58-37), 22 h : Cameleon Trio. Festival estival de Paris

(48-04-98-01) Maison de Radio France, Grand auditorium, 20 h 30 : Orchestre national d'Be-de-France, dir. : C. Santoro. (Villa-Lobes, Santoro).

## cinéma

Les films marqués (\*) sont interdirs sux noins de treize sus, (\*o) sux moins de dix-

#### La Cinémathèque

CHAILLOT (47-84-24-24) 16 h. Au service de la gloire, de Raoul Walsh; 19 h. Walking Down Broadway, de Erich von Stroheim; 21 h. The Hun Within, de Chester Withey.

BEAUBOURG (42-78-35-57)

15 h, The Pinch Hitter, de Victor Schert-zinger; 17 h, Une poignée de riz, de Paul Fejds et Gunnar Skoglund; 19 h, Processus, de Démosthène Théos (v.o.).

AFTER HOURS (A., v.o.): Cinoches Saint-Germain, 6' (43-33-10-82). AJANTRIK (Ind., 1v.o.) : Républic Cinéma, 11° (48-05-51-33) ; h. sp.

L'APECULTEUR (Fr.-Gr., v.o.) : 14-Juillet Parmasse, & (43-26-58-00).

LE DÉCLIN DE L'EMPIRE AMERI-

ANGEL HEART (\*) (A., v.o.): Gaumont Halles, 1= (42-97-49-70); Saint-Michel, 5- (43-26-79-17); Ambassade, B- (43-59-19-98); Bienvenke Montparnasse, 15-(45-44-25-02).

ARIZONA JUNIOR (A., v.o.): UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30): Biarritz, 8\* (45-62-20-40).

# **ABONNEMENTS VACANCES**

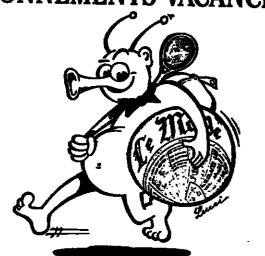

FRANCE

**ETRANGER** (voic normale)

2 semaines .... 76 F 2 semaines .... 145 F 1 mois ...... 150 F 1 mois ...... 261 F 2 mois ...... 260 F 2 mois ...... 482 F 3 mois ...... 354 F 3 mois ..... 687 F Tarifs par avion, nous contacter:

Pour recevoir régulièrement le Monde à votre adresse de vacances, retournez ce bulletin rempli en majuscules, DIX JOURS avant votre départ, et adressez-le avec le règlement correspondant à :

LE MONDE ABONNEMENTS BP 50709, 75422 PARIS CEDEX 09 Je m'abonne au Monde du ..... au ..... NOM ..... Prénom ... Mon adresse de vacances: N°...... Rue ..... Localité .... Code postal : LLLL Ville ..... Ci-joint mon versement.....

Pensez à nous signaler vos changements d'adresse dès maintenant "(10 jours de délai) en nous indiquant votre numéro d'abonnement ou votreadresse actuelle

## Pour tous renseignements concernant

Le Monde Informations Spectacles

42-81-26-20 l'ensemble des programmes ou des salles lde II h à 21 h sauf dimanches et jours fériés) ration et prix préférentiels avec la Carte Club

#### Jeudi 13 août

IRENA ET LES OMBRES (Fr.) : Studio 43, 9 (47-70-63-40).

MACHETH (Fr., v. it.): Vendone, 2 (47-

MALONE (A., v.o.): George-V, 8 (45-62-41-43; v.f.: Français, 9 (47-70-33-88).

MANON DES SOURCES (Fr.): Elysées-Lincoln, 8- (43-59-36-14).

MELO (Fr.) : Templiers, 3 (42-72-

LA MESSE EST FINIE (It., v.o.) : Templiers, 3 (42-72-94-56).

MISSION (A., v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (45-08-94-14) ; Elysées-Lincoln, & (43-59-36-14).

MON BEL AMOUR, MA DÉCHIRURE (\*) (Fr.): 7 Parmassions, 14 (43-20-32-20).

MON CHER PETIT VILLAGE (Tch.

v.o.): Ciné-Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Cluny-Palace, 5° (43-54-07-76); Triomphe, 8° (45-62-45-76); Bestille, 11° (43-42-16-80); Gaumont-Parmesse, 14° (43-35-30-40).

MY BEAUTIFUL LAUNDREITE

MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE (Brit, v.o.): Cinoches, 6' (46-33-10-82). NEUF SEMAINES ET DEMIE (Hong. v.o.): Triomphe, 8' (45-62-45-76); Ciné-Beaubourg, h. sp., 3' (42-71-52-36).

Cmé-Beaubourg, in sp., 3° (42-71-52-36).

LE NINJA BLANC (A., v.o.): Forum Orient-Express, 1° (42-33-42-26); UGC Normandie, 9° (45-63-16-16); v.f.: Rex., 2° (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9° (47-42-50-31); Lyon Bastille, 12° (43-43-10-99); Galaxie, 13° (45-80-18-03); Gobelins, 13° (43-36-23-44); Montparasse Pathé, 14° (43-20-12-06); Convention St-Charles, 15° (45-74-93-00); Pathé Wepler, 18° (45-22-46-01); 3 Secrétan, 19° (42-06-79-79); Gambetta, 20° (46-36-10-96).

NOLA DARLING NEW FAUT OFFA SA

NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA

(48-05-31-55).

LE NOM DE LA ROSE (Fr.), v.angl:
Baltinic Chamne-Fivefes, 8 (47-20-

(Fr.): UGC Montpernasse, 6 (45-74-94-94); Biarritz, 8 (45-62-28-40); UGC Boulevard, 9 (45-74-95-40).

LA PETTIE BOUTIQUE DES HOR-REURS (A., v.a.) : UGC-Odém, 6 (42-

PLATOON (\*) (A., v.o.): Hautefeuille, 6' (46-33-79-38); George-V, 8' (45-62-41-46).

TRIE (A., v.o.) : Républic-Ciné (48-05-51-33).

LE JUPON ROUGE (Fr.): Parmas 14 (43-20-32-20).

ASSOCIATION DE MALFAITEURS (Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46). ATTENTION BANDITS (Fr.): Para-mount Opera, 9 (47-42-56-31); Mari-guan, 9 (43-59-92-82); Montparmasse Pathé, 14 (43-20-12-06).

AUTOUR DE MINUIT (A. v.o.) : Tem-pliers, 3 (42-72-94-56). poets, F (nc-12-70-50).

LES BARBARIANS (A. v.o.): Normandie, & (45-63-16-16); (v.f.): Rex, 2-(42-36-83-93); Paramount Opera, 9-(47-42-56-31); Miramar, 14-(43-20-89-52); Pathé Clichy, 18-(45-22-46-01)

BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ (A., v.f.) : Napoléon, 17 (42-67-63-42). LA BEAUTE DU PECHE (Youg. v.o.);
3 Parnassions, 14 (43-20-30-19).
BEYOND THERAPY (Brit., v.o.); CinéBeaubourg. 3 (42-71-52-36); UGC
Danton, 6 (42-25-10-30); UGC Biarritz, 9 (45-62-20-40).

BIRDY (A., v.o.) : Lucemaire, 6 (45-44-

BLUESY DREAM (A., v.o.) : 3 Luxembourg, 6 (46-33-97-77). bourg, 6' (46-33-97-77).

LA BONNE (\*\*) (it., v.o.): Forum
Orient Express, 1" (42-33-42-26);
George V, 9' (45-62-41-46); 7 Parmassiens, 14' (43-20-32-20). -V.I.: Saint-Lazare Pasquier, 8' (43-87-35-43);
Français, 9' (47-70-33-88); Maxwville, 9' (47-70-72-86); Nations, 12' (43-43-04-67); Lyon Bastille, 12' (43-43-01-59); Fauvetta, 13' (43-31-56-86);
Galaxie, 13' (45-80-18-03); Mistral, 14' (45-39-52-43); Convention Saint-Charles, 15' (45-79-33-00); Pathé Clichy, 18' (45-22-46-01).

BRAZIL (Brit, v.o.); Saint-Lambert, 15'

BRAZII. (Brit., v.o.) : Saint-Lambert, 15-(45-32-91-68) ; Epte-de-Bois, 5- (43-37-57-47). BUISSON ARDENT (Fr.) : Studio 43, 9 (47-70-63-40).

(47-70-63-40).

CHAMBRE AVEC VUE (Brit., v.a.):
14-Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83);
Pagode, 7\* (47-05-12-15); 14-Juillet Bastille, 11\* (45-75-79-79); Beaugrenelle,
15\* (45-75-79-79).

LA CHAMBRE DE MARIACE (Ture,
v.o.): Reflet Médicis, 5\* (43-54-42-34);
h. sn.

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-CÉE (IL-Fr., v. it.): Saint-Lazare Pas-quier, 8' (43-87-35-43).

LA COULEUR DE L'ARGENT (A. v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82). CROCODILE DUNDEE (A., v.o.):
Marignan, 9 (43-59-92-82). – V.f.:
Impérial, 2 (47-42-72-52): Montparnesse Pathé, 14 (43-20-12-06).

DANGEREUSE SOUS TOUS RAP-PORTS (A., v.o.): Forum Arc-en-Ciel, 1° (42-97-53-74); Marigman, 8° (43-59-92-82). – V.L.: Parmassiens, 14' (43-20-

CAIN (Can.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52); UGC Normandie, 8 (45-63-16-16).

(45-63-16-16).

DOWN BY LAW (A., vo): Saint-Andrédes-Arts, 6 (43-26-48-18).

LES ENFANTS DU SILENCE (A., v.o.): Saint-Germain Village, 5 (46-33-63-20); Ambassade, 8 (43-59-19-08).

V.I.: Lumière, 9 (42-46-49-07); Montparnos, 14 (43-27-52-37). 25-10-30).

LA PIE VOLEUSE (A., v.o.): Gaumont Halles, 1\* (42-97-49-70); Publicis St-Garmain, 6\* (42-22-72-80); Gaumont Colisée, 8\* (43-59-29-46); V.f.: Gaumont Opéra, 9\* (47-42-60-33); Nations, 12\* (43-43-04-67); Fauvette, 13\* (43-31-60-74); Gaumont Alésia, 14\* (43-27-84-50); Miramar, 14\* (43-289-52); Gaumont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

PLATOON (5) (A. 20); National States (45-22-46-01).

parros, 14 (43-27-52-37).

EVIL DEAD 2 (A., v.o.) (\*). - V.o.:
Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Marignan, 8\* (43-59-92-82);
Parnassiens, 14\* (43-20-32-20). - V.f.:
Français, 9\* (47-70-33-88); Maxwille, 9\* (47-70-72-86); Fauwette, 13\* (43-31-56-86); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01).

PIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE (A., v.f.) (h. sp.) : Saint-Ambroise, 13° (47-00-89-16) ; Saint-Lambert, 15° (45-32-91-68).

32-91-68).

GOOD MORNING BABILONIA (IL-A, v.o.): Forum Arc-ex-Ciel, 1\* (42-97-53-74): 14-Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); George V, 8\* (45-62-41-46); 14-Juillet Paranse, 14\*, (43-26-58-00): 14 Juillet Bastille, 11\* (43-57-90-81); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15\* (45-75-79-79).

79-79).

IE GRAND CHEMIN (Fr.): Forum Harizon, 1\* (45-08-57-57); Impérial, 2\* (47-42-72-52); Ambassade, 3\* (43-59-19-08); Gaumont Alésia; 1\* (43-27-

## POLICE ACADEMY 4 (A., v.o.): Marignan, & (43-59-92-82); v.f.: Français, 9- (47-70-33-88); Momparmasso-Parhé, 14- (43-20-12-06). QUATRE AVENTURES DE RAI-NETTE ET MIRABELLE (Fr.) :

25-10-30)

# NETTE ET MIRABELLE (Fr.): Lutembourg, 6\* (46-33-97-77). RADIO DAYS (A.), v.o.: Gammont-Halles, 1° (42-97-49-70); Gammont-Opéra, 2° (47-42-60-33); 14-Juillet-Odéon, 6° (43-25-59-83); Pagode, 7° (47-05-12-15); Gaumont-Champs-Elysées, 8° (43-59-04-67); 14-Juillet-Bastille, 11° (43-57-90-81); Gaumont-Parnasse, 14° (43-35-30-40); 14-Juillet-Beangrenelle, 15° (45-75-79-79).

LES FILMS NOUVEAUX

CHATEAUROUX DISTRICT. Film. français de Philippe Charigot : Forum Arc-en-Ciel, 1" (42-97-53-74) : Hautefeuille, 6' (46-33-79-38) ; Georges-V, 8' (45-62-41-46) ; Paramount Opéra, 9' (47-42-56-31) ; Nations, 12' (43-43-44-57) 04-67); Fauvettes, 13- (43-3]-56-86); Mistral, 14- (45-39-52-43); 3 Parnassiens, 14- (43-20-30-19); Pathé Clichy, 18- (45-22-46-01).

Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01).

EXTREME PREJUDNCE. Film américain de Waiter Hill, vo: Forum Arc-em-Ciel, 1" (42-97-53-74);

Danton, & (42-25-10-30); Ermitage, & (45-63-16-16); Normandin, & (45-63-16-16), V1: Rex, 2: (42-36-83-93); UGC Montparmasee, & (45-74-94-94); Paramount Optin, & (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 11\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Mistral, 14\* (45-39-52-43); UGC Coavention, 15\* (45-74-93-40); 3 Secrétas, 19\* (42-06-79-79).

LA PETITE ALLUMETISE Film

LA PETITE ALLUMEUSE, Film IA PETITE ALLUMEUSE, Film français de Danielle Dubroux : Forum Horkon, 1º (45-08-57-57) : Rex, 2º (42-36-83-93) ; Hautefesille, 6º (46-33-79-38) : Marignan, 8º (43-59-92-82) ; Saint-Lazarre Pasquier, 8º (43-87-35-43) ; UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40) ; Français, 9∘ (47-70-33-88) ; Nations, 12º (43-43-04-67) ; UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59) ; Fauvettes, 13º (43-31-60-74) ; Galaxie, 13º (45-80-18-02) ; Mistral, 14º (45-39-52-43) ; Montparmatte Pathé, 14º (43-20-12-06) ; Convention Saint-Charles, 15º (45-79-33-00) ; Gaumont Convention, 15º (45-75-79-79) ;

## Maillot, 17" (47-48-06-06); Pathé Wepler, 18" (45-22-46-01); 3 Socrétan, 19" (42-06-79-79).

Em. 19 (42-08-79-79).

PRÉCHL-PRÉCHA, film américain de Glean Jordan, vo : Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36) ; Odéon, 6º (42-25-10-30) ; UGC Rotonde, 6º (45-74-94-94) ; Biarritz, 8º (45-62-20-40) ; 14 Juillet Beaugrenelle, 15º (45-75-79-79). VI : UGC Boulsvard, 9º (45-74-95-40) ; UGC Gobolins, 13º (43-36-23-44) ; Images, 18º (45-22-47-97).

(45-22-47-97).

SUROCCO ("\*), film franco-italien de Aldo Lado: Forum Oriem Express, 1" (42-33-42-26); Marignan, 8: (43-59-92-82); Saint-Lazarre pasquier, 8: (43-87-35-43); Français, 9: (47-70-33-88); Fanveste, 13: (43-31-50-86); Galaxie, 13" (54-80-18-03); Galumont Alésis, 14\* (43-27-95-94); Galumont Parmane, 14\* (43-35-30-40); Galumont Convention, 15: (48-79-33-00); Pathé Clicky, 18: (45-22-46-01); Galumonta, 20: (46-36-10-96).

SOUL MAN, film américain de Stean

20° (46-36-10-96).

SOUL MAN, film américain de Steve Miner, vo.: Geamont Halles, 1° (42-97-49-70): Haurefeuille, 6° (46-33-79-38); Colisée, 8° (43-59-29-46); Maillot, 17° (47-48-06-06). Vf.: Gammont Opéra, 2° (47-42-60-33); Maxeville, 9° (47-70-72-86); Nations, 12° (43-43-04-67); UCC Lyon Bastille, 12° (43-43-01-59); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50); Miramar, 14° (43-28-89-32); Gammont Convention, 15° (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18° (45-22-46-01).

RIEN EN COMMUN (A., v.o.): Forum Orient-Express, 1" (42-33-42-26); Georgo-V, 8" (45-62-41-46); v.f.; St-Lazare Pasquier, 8" (43-87-35-43). SABINE KYEEST, SEPT ANS (RDA. v.o.): Républic-Cinéma, 11" (48-05-51-33).

LE SECRET DE MON SUCCÈS (A., 2.2. SECRET DE MON SUCCES (A., v.o.): George-V, 8: (45-62-41-46); Denton, 6: (42-25-10-30); Maillot, 17: (47-48-06-06); v.f.; Ret, 2: (42-36-83-93); UGC Montparasse, 6: (45-74-94-94); UGC Boulevard, 9: (45-74-95-40); Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); Gobelins, 13: (43-36-23-44); UGC Convention, 15: (45-74-93-40); Imagea, 18: (45-22-47-94). 84-50); Gaumont Ambassade, 8º (43-35-30-40); Montparnos, 14º (43-27-52-37); Gaumont Convention, 15º (48-28-42-27); Maillot, 17º (47-48-06-06).

SIX HOMMES POUR SAUVER HARRY (A., v.L.) : Rex, 2º (42-36-

83-73). STAND BY ME (A., v.o.) : Studio de la Harpe, 5º (46-34-25-52). LA STORIA (IL, v.o.) : Latina, 4º (42-78-STRANGER THAN PARADISE (A.,

STRANGER THAN PARADESE (A, v.o.): Ciné-Beaubourg, 3º (42-71-52-36); Utopin, 5º (43-26-84-65).

STREET TRASH (\*) (A, v.o.): Forum Orient-Express, 1º (42-33-42-26).

TANDEM (Fr.): Forum-Horizon, 1º (45-08-57-57): Impérial, 2º (47-42-72-52); Hautefeuille, 6º (46-33-79-38); Marignan, 3º (43-59-92-82); Nations, 12º (43-43-04-67); Lyen Bestille, 12º (43-43-04-67); Lyen Bestille, 12º (43-43-01-59); Mistral, 14º (43-39-52-43); Moutparnatse-Pathé, 14º (43-20-12-06); 14-fuillet-Beaugrenelle, 15º (45-75-79-79); Maillot, 17º (47-48-06-06).

THE BEG EASY (A, v.o.): Ciné-

MAUVAIS SANG (Pr.) : Ciné-Beaubourg, h. sp., 3 (42-71-52-30) ; Cinoches, & (46-33-10-82). 79-19); Maillot, 17 (47-48-06-06).

THE BEG EASY (A., v.o.): CinfBeaubourg, 3: (42-71-52-36); UGCOdéon, 6: (42-25-10-30); Biarritz, 8: (45-62-20-40); Escarial, 13: (47-0728-04); v.f.: UGC-Montparnasse, 6: (45-74-94-94). LA MÉNAGERIE DE VERRE (A., v.o.) : Lucernaire, 6 (45-44-57-34) ; Cinoches, 6 (46-33-10-82).

(45-74-94-94).
THÉRÈSE (Fr.): Cinoches Saint-Gernain, & (46-33-10-82).
TIN MEN, LES FILOUS (A., v.o.): Templiers, 3 (42-72-94-56): 14-jaillet-Odén, & (43-32-59-83); Cinoches, & (46-33-10-82).

372 LE MATIN (Fr.) : Epéc-de-Bois, 5 (43-37-57-47) ; Publicis-Matignon, 8 (43-49-31-97). TRUE STORIE (A., v.o.) : Templiers, 3 (43-79-450)

(42-72-94-56). UNE FLAMME DANS MON COEUR (Suit.): St-André-des-Arts. 6- (43-26-48-18): Républic-Cinéma, 11- (48-05-51-33); Denfert, 14- (43-21-41-01). UNE GOUTTE D'AMOUR (Turc, v.o.):

Utopia, 5 (43-26-84-65).
UN HOMME AMOUREUX (Pr.). N PROVINE ANNUAL (T.), vanal: Epéode-Bois, 5º (43-37-57-57); Colisée, 8º (43-59-29-46); v.f.: Gaumont-Opéra, 2º (47-42-60-33); Miramar, 14º (43-20-89-52). LA VEUVE NORE (A., v.o.) : Templiers, 3 (42-72-94-56), h. sp. WELCOME IN VIENNA (Autr., v.o.):

#### Les grandes reprises

AMADEUS (A., v.n.): Forum Horizon, 1st (45-08-57-57); George-V. 3st (45-62-41-46); Beaugrenelle, 15st (45-75-79-79). LE NOM DE LA BUSE (17.), v.ang:
Publicis Champs-Elysées, 8 (47-20.
76-23); v.f.: Lumière, 9 (42-46-49-07);
Bastille, 11 (43-42-16-80).
LES OREILLES ENTRE LES DENTS APOCALYPSE NOW (A., v.o.) : Gan-mont Parnasse, 14 (43-35-30-40). ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.) : Action Ecoles, 5 (43-25-72-07).

BEN HUR (A.), v.f.: Paramount Opéra, 9 (47-42-56-31); Gammont Alésia, 14 (43-27-84-50). BOOM (A. VA

des-Prés, 6 (42-22-87-23); Studio 43, 9 (47-70-63-40). CABARET (A.,v.o.): Forum Horizon, 1w (45-08-57-57): UGC Odéon, 6r (42-23-10-30); UGC Rotonde, 6r (45-74-

CASANOVA DE FELLINI (L.v.o.) (\*): Saint-Germain Studio, 5 (46-33-63-20); Bienvenite Montparnasse, 15 (45-44-

LES 101 DALMATIENS (A., v.f.) : Napoléon, 17- (42-67-63-42).

LA CHATTE SUR UN TOLT BRULANT (A., v.o.) : Static des Unseimes, 5 (43. 26-19-09).

LE CORBEAU (Fr.) : Champo, 5 (43.54. DE MAO A MOZART (A. v.o.) : Grand Pavois, 15° (45-54-46-85).

EVE (A., v.o.) : Action Christine bls, 64 (43-29-11-30). 

GANDHI (Angl., v.f.) : Bretagne, 6 (42. 22-57-97). LE GUEPARD (L, v.o.): Hautefenille, 6 (46-33-79-38).

9 (47-42-56-31); GTERRI PEVOR, 1.7 (40-54-46-85).

HORIZONS PERDUS (A., v.o.):
Luxembourg, & (46-33-97-77); Balzac,
8 (45-61-10-60).

INDIANA JONES ET LE TEMPLE
MAUDIT (A., v.l.): UGC Montparmasse, & (45-74-94-94).

MAD MAX (1-2-3) (Asst., v.f.) : Grand Rex, 2: (42-36-83-93).

PINE FLOYD THE WALL (A., v.o.):
Gaumont Halles, 1= (42-97-49-70);
Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27). LES PROIES (A., v.o.) : Action Christine, 6 (43-29-11-30). QUAL DES ORFÈVRES (Fr.) : Champo,

SHANGHAI GESTURE (A., v.o.) : Action Christine, 6' (43-29-11-30). TO BE OR NOT TO BE (A., v.o.) (Lubitsch): Panthéon, 5 (43-54-15-04).
TOOTSE (A., v.o.) Rancingh, 16 (42-88-<del>64-44</del>).

TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOU-NOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE... (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3-(42-71-52-36); UGC Dantou, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Champs-Hypées, 9- (45-62-20-40). - V.f.: UGC Boulevard, 9-(45-74-95-40); Montparnos, 14- (43-27-52-37); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50).

84-50).

LE TROSSIÈME HOMME (A., V.O.):

Reflet Logos, 5 (43-54-42-34).

NS A SI uxembourg, 6 (46-33-97-77); Par-iens, 14 (43-20-32-20). VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COU-

30-19).

LE VOLEUR DE BICYCLETTE (R., v.o.) : Latina, 4 (42-78-47-36).

VOLPONE (Fr.) Champo, 5 (43-54-61-20).

### **PARIS EN VISITES**

#### **VENDREDI 14 AOUT**

« Une heure au Père-Lachaise », 10 heures et 11 h 30, boulevard Ménilmontant, face rue de la Roquette (V. de

« Hôtels et jardins du Maraïs. Place des Vosges », 14 h 30, métro Saint-Paul, sortie (Résurrection du passé). « Hôtels de l'île Saint-Louis ». 14 h 30, métro Pont-Marie (Flâncries).

« L'impressionnisme au musée d'Orsay », 9 h 45, 1, rue de Bellechasse (M. Pohyer). Tombes célèbres du Père-

"Tombes célèbres du Père-Lachaise", 14 h 30, entrée principale, boulevard de Ménilmontant (M. Pohyer).

"Le musée Picasso", 14 h 30, 5, rue de Thorigny (M.-C. Lasnier).

"Les carrières, l'histoire souterraine et méconnue de Paris", 14 h 45, 1, place Denfert-Rocherens, lampe de poche (Paris passion):

"Des grognards aux maréchaux, le Premier Empire au Père-Lachaise", 14 h 45, boulevard de Ménilmontant, face à la rue de la Roquette (V. de Lan-

face à la rue de la Roquette (V. de Lan-

De la place Damphine à l'Institut, par le Pont-Neuf et le pont des Arts ». 15 heures, devant le statue de Henri V sur le Pont-Neuf (Monuments histori-ques).

La Sainte-Chapelle et ses vitraux », 15 heures, entrée (Monuments historiques). «L'hôtel de Lauzun», 15 heures,

« Notre-Dame de Paris », 15 heures, métro Cité, sortie (I. Hauller).

LE CHEVALIER DES SARLES (A, Va.). Saint-Germain-dez-Prés, & (42-22.

CHINATOWN (A., v.o.): (\*) Forum Arc-ca-Cicl. 1\* (42-97-53-74): 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83): Gaumour Ambassade, 3\* (43-59-19-08). – V.f. Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33) ; Montparnos, 14 (43-27-52-37)

Pavois, 13° (43-34-46-33).

DERSOU OUZALA (Sov., V.O.): Cané
Beanbourg, 3° (42-71-52-36): Camos, 6°
(45-44-28-80): Triomphe, 3° (45-62,
45-76). — V.L.: UGC Boulsward, 9° (45,
74-95-40): UGC Gobelins, 13° (43-36-

Action Rive ganche, 5 (43-29-44-40).

LA FORET D'EMERAUDE (A. v.a.) :
Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50).

HUIT ET DEMI (IL, v.o.) : Deafert, 14 HIGHLANDER (A., v.o.): George-V, 39 (45-62-41-46); v.f.: Paramount Opina, 9 (47-42-56-31); Grand Pavois, 15 (45-

15.78°E \$10.8°E

7427

rie de Po∫tione

<u>ئا</u>لئار 4′.0′3

3105

JIDWIG (VISCONTI) (It., v.o.): Cinf-Beaubourg, 3v (42-71-52-36). H. sp.; Escurial, 13v (47-07-28-04).

PAPILION (A., v.o.): Forum Orient Express, 1\* (42-33-42-26); Biscritz, 8 (42-62-20-40); v.f.: Rex, 2\* (42-26-83-93); UGC Montpurnasse, 6\* (45-74-94-94).

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (A. v.o.): Action Rive Gauche, 5 (43-29-44-40); Elysées-Lincoln, 8: (43-59-36-14); Parmasiens, 14 (43-20-32-20).

COU (A., v.o.): Studio des Ursulines, 5\* (43-26-19-09); Parnassiens, 14\* (43-20-

NOTAGE AU BOUT DE L'ENFER (A. v.a.) (\*): Ranciagh, 16 (42-88-64-44).

WOODY ET LES ROBOTS (A. v.a.): Hautefeuille, 6 (46-33-79-38). — V.f.: Bastille, 11 (42-88-64-44).

«Le parc et la Cité des sciences de La Villette », 15 heures, métro Corentin-Cariou, sortie côté des numéros pairs (Monuments histori-

«L'hôtei de la Monnaie et son quar-tier», 15 heures, 11, quai de Conti (Monuments historiques).

17, quai d'Anjou (Paris et son histoire). « L'hôtel de Biron, dernière demeure de Rodin », 15 heures, 77, rue de Varenne (Paris et son histoire).

"Le vieux village de Montmartre», 15 heures, métro Lamarck-Caulsincourt, sortie (G. Botteau). «Les appartements royaux du Lou-vre », 15 heures, porche de l'église Saint-Germain-l'Auxerrois (C.-A. Mes-

« L'île Saint-Louis pas à pas », 15 heures, métro Pont-Marie (Comais-sance d'ici et d'ailleurs). « Hôtels du Marais, place des Vosges illuminés », 21 beures, parvis de l'Hôtel-de-Ville, devant la poste (G. Botteau).

Tous les programmes. Toutes les salles. Tous les horaires. 36.15 TAPEZ LEMONDE

Policy March THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSON

Jeud 13 auch

Mark to Marks Fe

The later of the l

12 to The bigration was faire paint.

Tiere Fielermennen. The American marks of the Bentle man Lub and Tangle & in the in the Control of the Tarran de Carrier del con francis de The large Charles Vales

A Pan -

MILES OF

## Vendredi 14 doû

. . in the Hamilton & A. girin.

ten antagenes if if frante.

. 15. W France

The second of the second to iben eftellten al den bet

The same of the or before

A COLUMN TO ME CONTRACTOR OF THE COLUMN TO

i ber in Livin. in Phiate gamen

Committee that have the

" Su mythe Presies of all

minglich if det jeden.

in the Court for

Kala or a remark & Press Mileste.

Them is the part of the second distance of th

The second of th

Show the state of the Person of Park.

Show the state of the Person which the state of the State

The Control of the President of the Control of the President of the Control of the President of the Control of

lournet 12.35 December

Course Course du des le ment

The state of the s

State Could be the state of the

「一」という。 「一」という。 「「一」という。

Hart Phone Parl - Principality of the Participality of the Constitution and the Mariante Property and And the second s The second to be the present And the control of th 1 real Interestina fina MARINE DE MENTE DE LA COMPANIONE DE LA C Birth & carry . 165 Lidtigien mit fing. ASSESSMENT OF REAL PROPERTY. ···· gai chann Adm hinns iid and and MAC about the

To the A.M. B. 11.44 West

1 and 1 and

14.00 Series m 194 1-County on the second of the se "主要"的数点点,面带着 telagio en Ambilia Las de Marie, des majors distribus

Simple of the second control of the second c FRANCE-CL I i Marie POST PARK PER Park of America

2 M Serie La S

---- FRANCE-M IN P. Lander Payer: Symple Seminarana per 12st 121, de Paj 46, Miliote P. About Coulder 18 th State 1 and State 15 TEE Miteintelle

n tropicki na 13. 1. događenia 23.

Mience TV du 12 moût 1987 augus State of the same of the same

77.7 1.3 2. t 12.7 \* 54 7.3 r WE. CONTRACT SAN 10 applied in 3 & 177 mg

••• Le Monde • Vendredi 14 août 1987 19

## Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-hundi. Signification des symboles : De Signalé dans « le Monde radio-télévision » 

Film à éviter 

On peut voir 

n n Ne pas manquer n n n Chef-d'œuvre on classique.

#### Jeudi 13 août

BE IN FURNISH & A VICE COMPANY OF THE STREET

ROMEN COMMENS OF THE

Francisco (August Berein) second bland apply the second

1.1 275

1.2 Note 全面で Edit Selecte Act a Long and a control of the control of t

The Arthur Language Company of the Manager

MARKET IN ME BOLD OF ME

FARTERING TO THE THE PARTY OF T

TRANSPORTERS PRESIDE A 11. . . THE THAT I SELECT THE TABLE TO THE TABLE TABLE TO THE TABLE TO THE TABLE TABLE TO THE TABLE T

Chamberson in 182 22 4 pt.

Tantala (Fig. Presentation of 182)

The control of the co

Section of the sectio

THE RES FRANCE A LAND DE LINE 

The sport of the end before the consequence of a consequence

THE PARTY AND AND ASSESSMENT OF REAL PROPERTY OF REAL PRO

新疆海河 化多种环境 经收益 经收益 医电子

The second secon

Charles Appear on the Co m transition of the second of

man appenditus (The State of State of

Theregolithers are the first and the

SENERE DE 14 ACC.

. 5

Part 1 se

**3** -- --

STAND TO MAN AND AND WARR OF A CO.

The same of the sa

विकासिक्षा । स्थापन विकास केर रहे

雜引的人物推错(A VII) Table 4 V

THE PLANTED FOR MAN COLLE 

The state of the s

通り開きをようなと 音楽のき ジャーン

Section 2015 Section 15 Section 1

PARALS PAR 1222 15 121 122

(5) 報義 といい Property Make

Profesion in the second second

premier for the first transportation of the second second

Almon Christian (1944)

क्षापन अस्ति त्राम्य १ कि.स्ट्रांट का सम्बद्धाः अस्ति । १०

タ (44) (MASSMASSMEN (A) (42) (-)

tina mark pa <del>Parila</del>ntar j

الرمولة فالمعينيين وفارق الراراء المعينية

The Annual Control of the Control of

AND THE RESERVE OF THE PARTY OF

ها، والدام وليم المنظينية ( إليانيك موارية الما والما الما الم

المراج والمساجد المستحق المستح المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق المستحق Mary Transfer to the second transfer and

47 Martineri & Martin Live

· The sea property of the last

al Press About Discounts . The Co.

The property and the state of t

Martin grander in the second grander of the

A TREE CONTRACTOR

# ·

Barren an in in Santon Louis eine im eine

The control of the co

A Salar Sala

ARIS EN VISITES

10.15.46.57

managen toping in all a filtrings by his his assets

\$1.50 p. Marie \$1.78 (18)

Hillian Takensi yaya

ESTONE SA

28.35 Fesilletos: Le souffle de la guerre, de Dan Cartis, d'après le roman de Herman Wouk, avec Robert Mitchum (6 épisode). 22.00 Danse: Les ballets Moisselev. Orchestre des Ballets sous la direction d'Anatoli Gouss et Alexandre Radzetski. 23.00 Journal. 23.18 Série : Les envi

#### A2

20.30 Cnéma: C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il fast fermer sa guente. □ Film français de Jacques Besnard (1975). Avec Bernard Blier, Michel Serranlt, Jean Lefebvre, Tsilha Chehon. ➤ 22.00 Téléfilm: Made in Britain. De David Leland. Réal. Alan Clarke. Avec Tim Roth. 23.15 Documentaire: Le corps vivant. 22. Sexualité, une des forces essentielles qui animent notre vie. 23.45 Journal.

29.30 Téléffim: Pas d'escale pour le vel 66. Vol de routine de Los Angeles à New-York. Soudain, un terroriste menace de faire exploser une bombe... 21.55 Journal, 22.28 Maga-zine: Décibels, 23.05 Prélude à la unit.

#### **CANAL PLUS**

20.30 Carina: Rosa la rose, fille publique. Em Film français de Paul Vecchiali (1985). Avec Marianne Basler, Jean Sorel, Pierre Cosso. 21.55 Flash d'informations. 22.95 Cinéma: Les diplômés du dernier rang. I Film français de Christian Gion (1982). Avec Michel Galabru, Marie Laforèt, Patrick Bruel. 23.35 Cinéma: Rock and Torah. II Film français de Marc-André Grynbaum (1983). Avec Christian Clavier, Charles Denner, Rosy Varte, Michel Boujenah. 1.05 Cinéma: La valse du Gorifle. II film français de Bernard Borderie (1959). Avec Roger Hanin, Charles Vanel, Yves Barsacq.

29.25 Série : Malgret. Une victime sans ennemi dans la petite ile de Porquerolles (rediff.). 21.50 Série : Mission impossible. 22.40 Les cinq dernières minutes. 0.05 Téléfilm : Le transinge. 1.40 Série : Supercopter. 2.30 Série : Arabes-

20.30 Série: Marcus Welby. Le docteur soigne une femme enceinte, célibataire, accueillie par Myra. 21.20 Série: Falcou Crest. 22.10 Journal. 22.25 Cinéma: Le rock du bagne. 
Film américain de Richard Thorpe (1957). Avec Elvis Presley. 23.55 Documentaire: Visite à Graceland. A la découverte de la maison d'Elvis Presley. 9.45 Musique: Des elips. Spécial rock français.

#### FRANCE-CULTURE

28.15 Mésmoires du siècle. Edmée de La Rochefoucauld.
21.15 Festival d'Avignon: André Frenaud. 2. Mythe et poésie. 22.15 La Roque-d'Anthéron: 7º Festival international de piano (emegistré le 7 août 1987 an parc de Florans): Nocturne n°1 en fa mineur, opus 55, Nocturne n°2 en mi bémol majeur, opus 55, Scherzos n°1 en si mineur, opus 20, Scherzos n°2 en si bémol mineur, opus 31, de Chopin, par Louis Lortie. 23.50 Entretiens avec... Marlène Dietrich (14). 0.05 Du jour au lendeumain.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Concert (en direct du grand auditorium de Radio-France): San Francisco Polyphony, de Ligeti; Genesis Ballet, de Villa-Lobos; Cantate Verbogenheit, de Santoro; Erosao de Villa-Lobos; Trois fragments sur Bach, de Santoro, par l'Orchestre national de l'Ile-de-France, dir. Claudio Santoro, sol. Viorica Cortez, mezzo-soprano. 23.05 L'appel de l'Amérique du Sud.

#### Vendredi 14 août

13.50 Série : La croisière s'annuse. Mariage en croisière (2º partie). 14.45 Croque-vacances. Madame Pepperpote; Tintin et le secret de la licorne; Infos magazine; Les Snorkys; Les gourmandises de Pierrot; Alice an pays des merveilles; Le vagabond. 16.30 Variétéa: Des clips dans mon 4 heures. Viktor Laszlo, Europe, Johnny Hallyday, Georges Mickael, Marc Lavoine. 17.05 Festilletoa: Les Baddestrock. (3' épisode). 18.00 Mini-journal, pour les jeunes. De Patrice Drevet. 18.15 Série : Mannix. La fin d'une aventure. 19.10 Femilieton : Santa-Barbara. 19.35 Jen : La roge ture. 19.10 Fenilleton: Santa-Barbara. 19.35 Jen: La roue de la forture. 20.00 Journal. 20.35 Jenx: Intervilles. Émission présentée par Simone Garnier, Guy Lux et Léon Zitrone. Neuilly-Plaisance-Lunel. > 22.25 Téléfilm: L'attentat contre le pape, de Sandro Petraglia, Stefano Rulli et Giuseppe Fina (1º partie). 23.55 Journal. 0.15 Série: Les eurs. Les défenseurs. 1.05 Télévision sans frontières. Nyanka Belle, l'Ivoirienne qui chame dans toutes les langues ; coup de cœur pour le groupe turc MFO ; clips sur Monza ir et Bobongo, star du Zaîre, sur Hamidou d'Algérie.

#### A 2

13.45 Téléfilm : Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli, avec Robert Powell (dernière partie). 15.30 Feuilleton : Rue Caract. 15.55 Sports été: Rughy: rétrospective de la Coupe du monde; Pentathion moderne: champiomat du monde (escrime) à Moulins. 18.05 Feuilleton: Aline et Cathy. 18.36 Récré A 2 été. La princesse insensible ; Les maîtres de l'univers ; Téléchat. 18.50 Jen : Des chiffres et des lettres. D'Armand Jammot, présenté par Patrice Laffont. 19.15 Acmalités régionales. 19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard. 20.00 Journal. 20.30 Téléfilm : La mit du bareus. De Billy Hale (2º partie). Enleyée, emmenée dans le harem, Jessica, la jeune Américaine fiancée à un diplomate anglais, est courtisée par le suitan. Fantasmes orientaux. 22.05 Journal. 22.20 Ciséma : This is Elvis. a Film américain de Malcolm Leo et Andrew Solt (1980). Avec David Scott, Paul Boensch, Johnny Harra. La vie et l'œuvre du King » Elvis à travers des bandes d'actualité et des inter-mèdes de fiction. Le film se veut plus honnète, plus docu-mentaire, que celui de John Carpenter, où Kurt Russell était un Eivis convaincant; malheureusement, cette honnéteté ne suffu pas à le rendre passionnant. Tout cela semble plat, anecdotique, extérieur en tout cas au mythe Presley et au

14.00 Agenda des vacances. 14.25 Les films de l'été. 14.45 Look. 14.50 Top melody. 14.55 Sports-loisirs. 15.10 Les papies, les mamies de la 3. 15.20 Perses-lètes. 15.30 Documentaire: Splendeur sauvage. 16.00 Gastronomie. 16.05 Jen: Le jeu de la séduction. 16.10 Variétés. 16.20 Le tube de l'été. 16.30 Le jeu de la séduction (suite). 17.00 Fenilleton: Vive la vie! 17.30 Le manège euchanté. 17.35 Les après-midi du Disney Channel. 18.30 Série: Les papas. 18.35 Série: Corsaires et filbustiers. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.15 à 19.35, actualités régionales. 19.55 Dessia après - Inspacteur Gadont 20.00 Lour. 1 papes. 18.35 Série : Corsaires et filbustiers. 19.00 Le 19-20 de l'information. De 19.15 à 19.35, actualités régionales. 19.55 Dessin animé : Inspecteur Gadget. 28.00 Jeax : La classe. 20.30 Série : Opération open. Présence incompréhensible d'un léopard dans la presqu'île de Dilek. 21.20 Portrait : Albert Ferrasse. 22.15 Journal. 22.35 Documentaire : Ce jour-là, le monde changen. L'idée du droit à la santé, 23.25 Préinde à la unit.

### **CANAL PLUS**

غراف معموم المدمدا

13.30 Série : Soap. 14.00 Cinéma : Le pull-over rouge. III Film français de Michel Drach (1979). Avec Serge Avedikian. 15.55 Cinéma : La value du Gorille. II Film français de unn. 15.55 Cinéma: La vaise du Goriffe. # Film français de Bernard Borderie (1959). Avec Roger Hanin, Charles Vanel, Yves Barsacq, Jess Hahn. 17.35 Cabon cadin. 18.00 Série : Batman. 18.30 Finsh d'informations. 18.32 Top 50. 19.80 Série : Larry et Balki. 19.25 Jen : La guerie de

Pemplei. 19.55 Flash d'informations. 20.05 Série : Sta-leg 13. 20.30 Téléfilm: Le veut de la colère. A la veille de la guerre de Sécession, une famille affranchit ses esclaves. 22.05 Flash d'informations. 22.15 Cinéma: Le grand par-dos. E film français d'Alexandre Arcady (1981). Avec Roger Hanin, Jean-Louis Trintignant, Bernard Giraudeau, Clio Goldsmith, Armand Mestral. Un patron du milieu : pied-note le missant Roymond Rettous est troub par un Clio Goldsmith, Armand Mestral. Un patron du « milieu » pied-noir, le puissant Raymond Bettoun, est traqué par un policier, mais également par un jeune truand, qui cherche à le doubler. Tout le film est fondé sur Roger Hanin, qui se fait plaisir en jouant les patriarches, et en rajoute un peu dans le folklore pied-noir. Mais le film lui-même est conventionnel, et pas toujours très crédible. On nage en plein cliché. 0.25 Cinéma: Consultation. Film franco-allemand classé X, de Michel Jean (1982). 1.40 Cinéma: Colonel Red. mm Film Germano-Hongrois d'Istvan Szabo (1984). Avec Klaus-Maria Brandauer, H.C. Blech, Armin Muller-Stahl. 4.00 Cinéma: Coutes immoraux. #Film français de Valérian Borowczyk (1974). Avec Lise Danvers, Fabrice Lucchini, Charlotte Alexandra, Paloma Picasso. 5.35 Série: Raymide. 6.25 Bandes ammoraes cinéma dans les salles. Rawhide. 6.25 Bandes aumonces cinéma dans les salles.

#### La 5

12.55 Série: Mission impossible (rediff.). 13.45 Série: Arabesque. 14.35 Série: Les cinq dernières minutes. 16.10 Série: Les globe-trotters. 16.35 Femilleton: Le temps des copains. 17.00 Série: Happy days. 17.30 Série: Drôle de vie. 17.55 Série: Wonder woman. 18.45 Série: Shérif fals-moi peur. 19.35 Série: Supercopter. 20.25 Série: L'inspecteur Derrick. Un homme mort, un beau-fils biography. 21.20 Série: Republic derre les haces a constant de la consta bizarre... 21.30 Série: Baretta. Enquête dans les bas quar-tiers. 22.20 Série: Mission impossible. 23.10 Les cinq der-nières minutes. 0.45 Série: Maigret, 1.35 Série: Supercop-ter. 2.25 Série: Mission impossible.

M 6

13.30 Série : Les espions. 14.20 Musique : Clip fréquence FM. Les animateurs de la FM à visage découvert. 15.20 Hit, lêt, hit, bourra! (suite). 15.30 Jen : Mégaventure. Le Martinique. 16.15 Jen : Cîp combat. Deux vedettes du sport, du cinéma, de la chanson, s'affrontent en un combat musical. 17.05 Série : Les espions. (rediff.). 18.00 Journal. 18.15 La petite musicon dans la prairie. 19.05 Série : Chacun chez soi. 19.30 Série : Section 4. 20.25 Jen : Six'appel. 20.30 Série : Cagney et Lacey. Série de crimes commis dans le milleu du cinéma pornographique. 21.20 Série : Le Saint. Le fugitif. Des agents israéliens recherchent un ancien nazi réfugié en Amérique latine. 22.15 Journal. 22.30 Téléfilm : Fer de lance. Bogan réussit à prendre le contrôle d'un sousmarin dont l'équipage est terrorisé par un serpent venimeux. 0.00 Série : Le Saint (rediff.). 0.50 Musique : Boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.15 Mésneires de siècle. Henri Jourdain. 21.15 Festival d'Avignon : André Frenaud. 3. Dans l'histoire, hors l'histoire. d'Arignon: Andre Frenand. 3. Dans l'aistoire, nors l'aistoire. 22.15 La Roque-d'Anthéron: 7º Festival international de piaso (enregistré le 8 soût 1987 au parc de Florans): Souate pour piaso en fa majeur, d'Aurie; Nana, six pièces pour piaso, de Dutilleux; Sonate pour piaso sur des modes hin-dous, d'Emmanuel, par Marie-Catherine Girod. 23.50 Entre-tieus avec Marlène Dietrich (15). 0.05 Du jour au leude-moin.

#### FRANCE-MUSIQUE

20.30 Comeert (donné le 20 décembre 1986 à la salle Pleyel): Symphonie nº 3 en ut mineur op. 44 et Symphonie concertante pour violoncelle et orchestre en mi mineur op. 125, de Prokofiév, par l'Orchestre national de France, dir. Mstislav Rostropovitch, Hugh Wolff (pour la Symphomie concertante), sol. Mstislav Rostropovitch, violoncelle. 22.20 Musique: Œuvres de Chostakovitch, Hayda, Prokofiev, Stravinski, Pergolèse, Ravel, Schoenberg.

#### Audience TV du 12 août 1987 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN) Audience instantante, région parlaienne 1 point = 32 000 foyers

| HORAIRE     | FOYERS AYANT<br>. REGARDÉ LA TV<br>(en %) | TF1           | A2          | FRS             | CANAL+         | LA 5         | M6             |
|-------------|-------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|
|             | 1                                         | Senta-Barbara | Bowerd '    | Actual, région, | Larry et Belki | Dette de vis | Chez eci       |
| 19 1, 22    | 23.2                                      | 9.6           | 5-6         | 4.0             | 2.0            | 7,5          | 0,6            |
|             |                                           | Roue fortune  | Journel.    | Actual. région. | Guessie emploi | Supercopter  | Section 4      |
| 19 h 45     | 26.8                                      | 14.1          | 5.6         | 2.0             | 0.5            | 3.5          | 1.0            |
| <del></del> | 1                                         | Journal       | Footbell    | La Classo       | Stateg 13      | Supercopter  | - Section 4    |
| 20 h 16     | 32.3                                      | 17.7          | 8.6         | 2,5             | 1.0            | 2.6          | 0.5            |
|             | -                                         | Dallas        | Football    | Discos d'or     | Dem. mission   | Le Transfuge | Routes Paradis |
| 20 b 55     | 31.3                                      | 7.1           | 12.1        | 4.0             | 2.0            | 3.0          | 3.0            |
|             | 1                                         | Le Gerfeut    | Fc. Perrie. | Theirse         | Dem. mission   | Mission imp. | Falcon Crest.  |
| 22 1 08     | 24.7                                      | 4.0           | 7.6         | 5.1             | 1.0            | 6.6          | 0.5            |
|             | 1-                                        | Pelo          | Fr. Pentin  | Soir 3          | Colonel Redi   | Mission imp. | A tous faire   |
| - 22 h 44   | 20.7                                      | 0.0           | 19.7        | 5.0             | 0.0            | 0.0          | 0.0            |

Attention, pannes émetteur sauf A ?

Behamillon : plus de 200 foyers en lle-de-France, dont 153 reçoivent la 5 et 115 reçoivent M 6 dans de bonnes conditions.

## Informations «services»

#### MÉTÉOROLOGIE

entre le jeudi 13 août à 0 h TU et le dimanche 16 août à 24 h TU,

Une zone de temps faiblement per-turbé s'enfoncera vendredi sur la France. A l'avant de cette zone et sur le Midi, le temps lourd et orageux prédo-Midi, le temps lourd et orageux prédo-minera et pourra remonter jusque dans le Nord-Est. Par la suite, les hautes pressions qui s'installent sur le proche-Atlantique repousseront le conrant per-turbé au niveau des îles Britanniques, et un temps chaud et généralement bien ensoleillé mais qui prendra un caractère orageux s'installera.

orageux s instauera.

Vendredi matin: un temps doux et nuageux prédominera, les anages seront parfois accompagnés de petites pluies du nord du Massif Central à la Franche-Comté, et quelques orages pourrout encore se manifester des Pyrénées au sud du Massif Central et au nord des Alves.

Les belles éclaircies observées sur le Nord-Ouest dès le matin se généraliseront rapidement à tout le pays malgré des nuages encore présents sur les régions de l'Est.

Toutefois, le temps chaud et lourd se maintiendra des Pyrénées aux Alpes, et des foyers oragens d'évolution diurne des foyers oragens d'évolution diurne apparaîtront en fin de journée sur les Alpes; les orages accompagnés de rafales de vent seront parfois forts, en particulier sur le relief.

Les températures maximales, en légère baisse par rapport à celles obser-vées jeudi, resteront supérieures à la normale: 21 à 24 degrés près de la Man-che, 25 à 29 degrés sur la moitié nord, dépassant 30 degrés plus au sud et même purfois 34 degrés sur l'Aquitaine et la Méditerranée.

Samedi 15 noût : journée agréable généralement bien ensoleillée. De la Normandie au Bassin parisien et au Nord-Est, début de matinée ensoleillée puis passage nuageux. Du nord au nord-est, un petit passage pluvieux est possi-ble en coars d'après-midi.

Sur les autres régions, retour du beau temos aores l'élimination en matinée des orages sur les Alpes et la Corse.

Les températures maximales seront de l'ordre de 21 à 24 degrés près de la Manche et dans le Nord, et de 23 à 35 degrés dans le Sud. Dimanche 16 août : la journée sera

dans l'ensemble ensoleillée. Cependant des passages nuageux plus importants auront lieu l'après-midi de la Norman-die an Bassin parisien et au Nord, et des orages éclateront en fin d'après-midi sur les Pyréoées et l'Aquitaine, et pourront également affecter le sud du Massif Central.

Les températures maximales seront en hausse de 1 à 2 degrés.

### **MOTS CROISÉS**

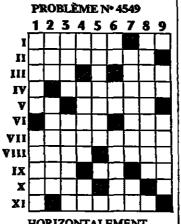

HORIZONTALEMENT I. Femme de chambre. Ordre de

marche des GI. - II. Quand on le voit avec un bâton, c'est qu'il n'est pas très jeune. - III. Fit une entrée peu académique chez les quarante. Poutre. - IV. Tient lieu d'excitant. V. Signe d'excellence. Emet des impressions. - VI. Capitale. Bassin de décrassage. VII. Distribu-tion des prix. – VIII. Titre que les enfants donnent au mari de leur mère. Conseil d'entreprise. -IX. Suite à une bonne entente ou une bonne audition. Démonstratif, Personnel. - X. On lui en fait voir de toutes les couleurs. Note. -XI. Son ministère est détrôné par la majorité.

#### VERTICALEMENT

1. Elément irrégulier d'un ensemble triangulaire. Elle et lui. 2. S'en donner est préférable que de s'en faire. Personnage soumis au régime du « pain » sec. — 3. Mélo-die à Lodi. Exécution du peloton au poteau. - 4. Négation. Royale, elle est le fruit des sujets de la reine. Participe passé. - 5. Cache-nez. -6. Interjection. Démonstratif. Produit de manufacture ou d'atelier. 🗕 7. Unités numérotées dans un règlement de compte. Contracté. -8. Les gagne-petit de la paysannerie. - 9. Note. Beaucoup d'Arabes.

#### Solution du problème nº 4548 Horizontalement

I. Nudiste. - II. Arête. USA. -III. Ut. Ur. - IV. Siamois. -V. Ecu. Snobs. - VI. Eastman. -VII. Ipsos. Dé. - VIII. Arias. Dou. - JX. Décrépits. - X. Io. -XI. Massacres.

#### Verticalement

1. Nausée. Adam. - 2. Urticaire. - 3. Dé. Auspices. - 4. Item. Tsar. - 5. Sc. Osmose. - 6. Ninas. Pic. -7. En. Son. Dior. - 8. Su. Dot. -

GUY BROUTY.

# SITUATION LE 13 AOUT 1987 A 0 HEURE TU



#### PRÉVISIONS POUR LE 15 AOUT A 0 HEURE TU





| TEM:          | Va    | leur: | ext | rême        | s relevées<br>e 13-8-19 | entre      | 3   |          |     | le        | 13-8- |     |    |   |
|---------------|-------|-------|-----|-------------|-------------------------|------------|-----|----------|-----|-----------|-------|-----|----|---|
|               | RAN   |       |     |             | TOURS                   |            | 27  | 13       | N   | LOS ANGEL |       | 24  | 17 |   |
| AJACCIO       | ****  | 28    | 17  | D           | TOULOUSE.               |            |     | 17       | P   | LUXENBOU  |       |     | u  |   |
| MARRITZ       |       |       | 19  | С           | POINTE A.P.             |            | 32  | 32       | N   | MADRÍD    |       | 41  | 21 |   |
| BORDEAUX .    |       | 31    | 17  | ם           | £-                      | RAN        | ·~= | <b>D</b> |     | MARRAKE   | 82    | 30  | 17 |   |
| DOURGES       |       | 27    | 13  | D           |                         |            |     |          | _   | MEXICO    |       | 27  | 14 |   |
| RET           |       | 19    | 15  | В           | ALGER                   |            | 42  | 23       | Ď   | MILAN     |       | 29  | 20 |   |
| CAEN          |       | 26    | 13  | C           | AMSTERDA                |            |     | 14       | C   | MONTRÉAL  | L     | 25  | _, | ı |
| CHERBOURG     |       | 21    | 16  | B           | ATHÈNES                 |            |     | 24       | D   | MOSCOU    |       | 15  | 10 | • |
| CLERIMONT-F   |       | 28    | 14  | D           | BANGKOK .               |            | 34  | 26       | N   | NAIRORE   |       |     | 17 |   |
| DUON          |       | 27    | 13  | D           | BARCELONE               |            |     | 21       | D   | NEW-YORK  |       | 29  | 17 |   |
| GREWINES      |       |       | 13  | D ·         | HELGRADE.               |            |     | 15       | N   | 020       |       | 22  | "  |   |
| <b>3111</b> 1 |       |       | 15  | C           | BERLIN                  |            |     | 10       | P   | PALMA-DB  |       | 36  | 18 |   |
| LIMOGES       |       |       | 17  | Ð           | RIXELES                 |            |     | 14       | N   | PEKIN     |       | 31  | 23 |   |
| LYCN          |       | 28    | 14  | Ð           | LE CAIRE .              |            | 37  | 24       | С   | RIODELAN  |       |     | _  |   |
| MARSETLLS     | HAR.  | 32    | 18  | D           | COPENIEAG               |            | 17  | 5        | D   |           |       |     | 20 |   |
| NANCY         |       | 26    | 11  | D           | DAKAR                   |            |     | 26       | D   | ROME      |       |     | 21 |   |
| NANTES        |       |       | 16  | D           | DELHI                   |            |     | 27       | N   | SINGAPOU  |       | 32  | 25 |   |
| NKE           |       | 27    | 22  | D           | DJEERA                  |            |     | 26       | D   | STOCKED   |       | ſ9  | 6  |   |
| PARIS MONT    |       |       | 16  | N           | GENÈVE                  |            |     | 12       | D   | SYDNEY .  |       |     | 14 |   |
| PAU           | ***** | 30    | 12  | D           | HONGKON                 |            |     | 27       | Ð   | TOKYO     |       |     | 26 |   |
| PERTICIAN     |       |       | 19  | D           | ESTANBUL                |            |     | 21       | D   | TUNES     |       |     | 24 |   |
| TENNES        |       |       | 14  | В           | ÉRISALE                 |            |     | 19       | Ð   | VARSOVIE  |       | 18  | 7  |   |
| STÉDIENE      |       | 28    | 13  | D           | LIZECTIVE               | *****      | 28  | 20       | D   | TENEE     |       | 27  | 17 |   |
| STRASBOUR     | )     | 25    | IJ  | D           | LONDRES .               |            | 2i  | 17       | P   | AENIAS    |       | 21  | 13 |   |
| Α             | E     | 3     |     | C           | D                       | N          | 1   | (        | )   | P         | T     |     | 4  | ŀ |
| 2VCTSC        | bru   | me    |     | iel<br>vert | ciel<br>dégagé          | cie<br>mas |     | <u> </u> | rgo | pluie     | temp  | åtc | ne | į |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nationale,)

# REVUE DE PRESSE

Les grands quotidiens nationaux

36.15 TAPEZ **LEMONDE** puis PRS

Le Monde

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PER

## Informations « services »

| TERMIN   FINAL SE ET   NUMBEROS   SOUNIESS   GAGNEES   NASCINS   FINALES ET   NUMBEROS   GAGNEES   GAGNEES   NASCINS   FINALES ET   NUMBEROS   GAGNEES   G   | ict               | <u>erie n</u>           | ation                                                                                                |                                                                   |   |                          | SOMMES A PA                                                                         |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TERMI-<br>LAISONS | FINALES ET<br>NUMÉROS   | <b>.</b>                                                                                             |                                                                   |   |                          | rh rh                                                                               |                                                     |
| 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                 | 6 621<br>69 971         | Self-id signed<br>biorge<br>self-id signed<br>phinantel<br>colife signed<br>self-id signed           | 1 000<br>10 000<br>1 800<br>50 000<br>6 008<br>60 000             | 5 | 04 065<br>22 <b>6</b> 05 | Miles Signer<br>Miles<br>Johns Signer<br>(Marchy                                    | 1 000<br>50 000<br>5 000<br>50 000                  |
| 20   362   60   60   60   60   60   60   60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                 | 2 722<br>4 902          | tous signes<br>gisnesus<br>Bistres signes<br>scorpion<br>Butres signes                               | 18 935<br>18 935<br>1 900<br>12 909                               | 6 | S 1985                   | poisses autres signes possons autres signes verye                                   | 10 000<br>1 000<br>12 000<br>1 200<br>60 200        |
| 3 8 863   Total signal   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 000   10 00 |                   | 62 712                  | Autres signes<br>from<br>success signes<br>cancer<br>actives signes                                  | 5 000<br>60 000<br>6 000<br>4 000 200<br>125 200                  | 7 | 4 337                    | Elitropy<br>Elitropy<br>Selforty signer<br>Selforty signer                          | 10 000<br>1 000<br>12 000<br>1 200                  |
| Total   Tota   | 3                 |                         | tous signes<br>acception<br>derives signes<br>poissons                                               | 10 000<br>1 1000                                                  | 8 |                          | belence<br>suitres signer<br>segittaire                                             | 1 200<br>90 000<br>5 000                            |
| 9 724 Settrus signes 1 200 8 199 Settrus signes 2 400 Settrus signes 1 800 CE Settrus signes 1 800 CE Settrus signes 1 800 CE Setrus signes 1 800 CE Setrus signes 1 800 CE Setrus signes 1 000 CE Setrus sign | 4                 | 4 724<br>5 334<br>5 034 | tous signes<br>Capricurae<br>autres signes<br>gérmentes<br>autres signes<br>tauresu<br>autres signes | 12 400<br>12 400<br>1 800<br>12 000<br>12 000<br>12 000<br>12 000 | 9 | 2 929<br>4 409           | tous signes<br>concer<br>autres signes<br>signitaire<br>autres signes<br>segittaire | 400<br>10 000<br>1 000<br>12 000<br>1 200<br>50 000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-</b>          | 9 724<br>13 014         | Sections signed<br>from<br>Surfres signed<br>concer<br>outral signed<br>Waresper                     | 1 200<br>12 450<br>1 800<br>50 000<br>50 000<br>50 000            | 0 | 8 190<br>3 186<br>7 890  | Entence  autres signes  capricome  setres signes  Ros  autres signes                | 1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000<br>1000        |

Nº32 THAGE DU MERCRÉDI 12 AOUT 1981

GAGNENT

TRANCHE DES SIGNES DU ZODIAQUE

Le numéro 292371 gagne 4 000 000,00 F

| Les numéros<br>approchants<br>á la centaine<br>de mille | 0 9 2 3 7 1<br>1 9 2 3 7 1<br>3 9 2 3 7 1<br>4 9 2 3 7 1 | 5 9 2 3 7 1<br>6 9 2 3 7 1<br>7 9 2 3 7 1<br>8 9 2 3 7 1 | gagnent<br>40 000,00 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| ·                                                       | Les numéros approcha                                     | inte aux                                                 |                      |

|                      | 1      |           |          |        |             |
|----------------------|--------|-----------|----------|--------|-------------|
| Dizeines de<br>mille | Mills  | Centaines | Dizaines | Unités | gagnent     |
| 202371               | 290371 | 292071    | 292301   | 292370 |             |
| 212371               | 291371 | 292171    | 292311   | 292372 |             |
| 222371               | 293371 | 292271    | 292321   | 292373 | }           |
| 232371               | 294371 | 292471    | 292331   | 292374 |             |
| 242371               | 295371 | 292571    | 292341   | 292375 | 10 000,00 F |
| 252371               | 296371 | 292671    | 292351   | 292376 | }           |
| 262371               | 297371 | 292771    | 292361   | 292377 |             |
| 272371               | 298371 | 292871    | 292381   | 292378 |             |
| 282371               | 299371 | 292971    | 292391   | 292379 | [           |
| 1                    | 1 -    |           | 1        |        |             |

TACQTAC

DU MERCREDI 12 AOUT 1987

**ABONNEMENTS** 

BP 507 09

**75422 PARIS CEDEX 09** 

Tél.: (1) 42-47-98-72

3 mois 6 mois 9 mois 12 mois

FRANCE

354 F 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE

687 F 1 337 F 1 952 F 2 530 F

ÉTRANGER (par messageries)

L - BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 399 F 762 F 1 689 F 1 380 F

IL - SUISSE, TUNISIE 584 F 972 F 1 404 F 1 800 F

Par voie aérienne : tarif sur demande.

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abounés sont invités à formuler leur demande deux sensines avant leur départ. Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance.

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

Le Monde

TÉLÉMATIQUE

Composez, 36-15 - Tapez LEMONDE

400,00 F 200,00 F 100,00 F TIRAGE

4 000,00 F

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 658572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél.: (1) 42-47-97-27

Edité par la S.A.R.L. le Monde Gerant Andre Fontaine directeur de la publication

Anciens directeurs: Hubert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durée de la société : cent ans 2 compter du 10 décembre 1944. Capital social: 620 000 F

Principaux associés de la société : Société civile
- Les Rédacteurs du Monde -, Société anonyme des lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises,

MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur. Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet Corédacteur en chef : Claude Sales.



da - Mondo -7, r. des Italiens PARIS-IX 5, rae de Monttessuy, 75007 PARIS

Reproduction interdite de tous articles sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57437 ISSN: 0395 - 2037

Tél.: (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télex MONDPUB 206 136 F Le Monde USPS 765-910 is published daily, except Sundays for \$ 460 per year by Le Monde c/o Speedimpex, 45-45 39 th street, L.C.L. M.Y. 11104. Second class postage paid at UC and additional offices, M.Y. postmaster : send address changes to Le Monde c/o Speedimpex U.S.A., P.N.C., 45-45 39 th street, L.L.C., M.Y. 11104.

## Le Carnet du Monde

#### Naissances

Jean et Marcelle MAITRON

Isabelle ROMEC et Antoine PETIT, le 3 août 1987.

Nathalie et Jean Vincent RICHARD, Benjamin et Hugo.

le 11 août 1987.

50, rue du Général-Delestraint

- Hélène MERLIN Michel KAJMAN

le 6 août 1987,

18, rue Meslay, 75003 Paris.

Nos abonnés, bénésiciant d'une réduction sur les insertions du Carnet du Monde , sont priés de oindre à leur envoi de texte une des

D'EMPLOIS

Usine pétrochimique cherche Agr méthode-qualité, BTS ou DUT, genre méc., 30 a. env., expérience 5 a. min. de fonction qualité et méthodes préparation en mécanique. Notions informatique appréciées. Le saleire sera en rapport evec l'expérience acquise. Ecr. Eurosud Publicité n° 6 698, 45, bd. J.-Mermoz, 13700 Marignane.

Usina pétrochimique cherche:
Agent contrôla - susit entreprise réparation s/construct.
Mic. 8TS ou DUT génie mécanique, 35 s. env. Exp. 10 a.
min. en montage mécanique et 
réparation de metériel routent.
La salaire sers en rapport avec 
recpérience acquise. Ecr. Eurosud Publicité nº 6 683 45, bd 
J.-Marmox, 13700 Marignane.

**DEMANDES** 

D'EMPLOIS

Femme format. universitaire sup. 3º cycle (français, philo, psycho), solide exp. enseigne-ment, rédaction nel, publiques. Et. toutes prop., 45-86-89-63.

ing. Ecoles prop., 45-88-89-53, ing. Ecole Cert. de Paris, formet. complémentaire I.C.G., arabe, angleis courant, français, 43 ans, exp. de généralises dant 11 ans comme resp. colai suport, 4 continents, rech. poste res. export et développement d'affaires internat. ou de resp. de filiale à l'étranger. Ecrire sous le n° 8762 h. LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessury, Paris-7\*.

Femme libérée toutes obliga-tions cherche emploi région Nord. Etudie toutes proposi-tions. Tél. : 42-37-38-98.

### Mariages

GABELOTAUD CHABRERIE A=dré VUCHER

se sont mariés à Rennes, le 4 août 1987, avec la chaleureuse complicité de

Décès

Claude AYON

son éponse, Bruno, Cécile et Florence, Ostende Ba

Odette Ayon, Lucette Cloutrier Nicole et Pierre Amicel

elle-sœur, ses sœurs et Françoise et Gérard Raynand Pascale et Patrice Nordey, Patrick et Armelle Amicel,

Philippe Amicel,

DES CORSES

At Monde sur Minitel 36.15 tapez : LEMONDE

Le Monde

appartements

ventes

7° arrdt

DUROC. Pierre de T. étage élevé. 7 P. triple réception + 4 chibres, gde cuis., 2 baine, w.-c., 210 m², baic. Sud + 3 ser-vices. URGENT - 43-35-18-36.

14° arrdt

ST JACQUES - RARE.

15° arrdt

Mº FALGUIÈRE

Superire living, 3 chembres, 2 bains, terrasse sur jardin, luxueusement rénové. GARBI 45-67-22-88.

appartements

achats

**YOUS VENDEZ** 

1 logt avec ou sans confort PENSEZ IMMO MARCADET 88, r. Marcadet, 750-18 PARIS. Tél.: 42-52-01-82. 42-23-73-73.

ANNONCE

L'IMMOBILIER

locations

meublées

demandes

Paris

**EMBASSY SERVICE** 

8, av. de Messipe, Paris-8-, recherche MEUBLES ou VIDES APPTS HAUTT DE GAMMEL PARIS RÉSIDENTIEL et VILLAS PARIS-OUEST. TEL: (1) 45-62-78-99.

INTERNATIONAL SERVICE

rech. pour BANQUES, STÉS MULTINATIONALES et DIPLOMATES. Studios 2, 3, 4,5 pilicas et plus. Tél.: I.S.I. 42-85-13-05.

fermettes

Fermette forst landales; 80 km Bordesux 2 ha bois 56-45-28-81 59-34-73-56 M. Escarpit, 7, av. Chasseur 33800 Peessc.

immobilier

information

Pour VENDRE ou ACHETER
Misson — Appartement
Chitesu — Propriété
Terrain — Commerce
aur toute le France
LAGRANGE
9. r. Le Chitesier, Paris-17\*,
Tôl. : 16 (1) 40-54-08-08.

#### Parents et alliés, Ses amis du Rayon de Saint-Mandé, Et tous ses autres amis

rous invitent à partager leur peine.

La cérémonie religieuse a eu lieu le 7 août, en l'église de Tournefeuille

Pierrette Ayon-Baurens 7, rue de la Cascade,

31170 Tournefemille

- Le docteur et Ma Raymond

et leurs enfants

Le docteur et M= Gérard Berthelot et leurs enfants

Et toute la famille, out la douleur de faire part du décès dans sa quatre-vingt-treizième année de M. Justinien BERTHELOT,

ancien élève de l'Ecole ale supérieure de Saint-Clo directeur honoraire d'école normale chevalier de la Légion d'ho chevaller de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite

ieur père, grand-père et parent, survenn le 9 août 1987, à Pointe-à-Pitre

Cet avis tient lien de faire-part.

REPRODUCTION INTERDITE

bureaux

VOTRE SIÈGE SOCIAL Constitutions de sociétés et tous services 43-55-17-50.

SIÈGE SOCIAL

CONSTITUTION STÉS

ASPAC 42-93-60-50 +

Demicifiation depuis 89 F MS. Paris 1º ou 8º ou 12º ou 15º. Constitution SARL 1 800 F ht. INTERDOM 43-40-68-50.

pavillons

Près AVIGNON, maison sur 2 étages, salon, cheminés, grande culeine, 4 ch., s. de beins, garage, dépend., gde terraése, post join 490 COO F, 66-82-55-45 jusqu'es 15-8.

villégiature

A louer septembre port du Crouesty, presqu'ile de Rhuys 156), à 50 m de la plage, ma-son avec jardin, terrasse, hving, cuisine, salle de bairs, w.-C., collère, 2 chambre à l'étage. Tél: : 39-89-61-05 le soir.

Locations

12, avenue du Maréchal-Joffre, 94290 Villeneuve-le-Roi. 97128 Goyave, Guadelo 45, avenue Le Nôtre, 92330 Sceanz.

#### - François Xavier Janjard. Jean et Francine Matthysse Guillemette et Fernand Rougan Chantekoup, Isabelle et Xavier Matthyse

Jeanne BOTTEL JAUJARD, « Mozart » dans la Résistan

ancienne pensionnaire de la Comédie-Française présidente bonoraire de l'Union catholique

officier de la Légion d'hos croix de guerre 1939-1945, officier de l'ordre des médaillés de la Résis

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 14 août 1987, à 10 h 30, en l'église Saint-Roch, 24, rue Saint-Roch,

L'inhumation aura lieu dans l'intimité Sainte-Gemme (Eure-et-Loir).

24, rue de Varize, 75016 Paris.

(Le Monde du 12 août.)

Conformément au vœu de

M<sup>no</sup> Raymond CIDINI, néc Olga Maneuvrier,

son décès survenu au cours de sa quatre-vingt-quatrième amée.

mité le 4 août 1987.

Un service religioux sera célébré ulté-rieurement. Les personnes souhaitant y assister sont priées de prendre contact avec la famille.

43, avenue Secrétan, 75019 Paris.

Ou nous prie d'annoncer le décès

Son Excellence Léon NOEL, ambassadeur de France, conseiller d'Etat bonorai préfet honoraire du Haut-Rhin, grand-croix de la Légion d'honneur

survenn à Toucy (Yonne), 1987, dans sa centième année

Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité en l'église de Toucy, le samedi 8 août.

De la part de Petits-enfants, Arrière-petits-enfants.

(Le Monde daté 9-10 août.)

 M™ Simonne Pichon, ses enfants et petits-enfants ont le chagrin de faire part du décès

Colette PICHON,

à Villeneuve-Loubet, le 5 août 1987. Les obsèques ont eu lieu le 11 août dans la plus stricte intimité.

#### **CARNET DU MONDE**

Les avis peuvent être însérés LE JOUR MÉME LE JOUR MEME
s'ils nous perviennent avant 10 h
au siège du journal,
7. r. des traileus, 75427 Paris Cadex 09.
Télax MONPAR 650 572 F.
Télécopier : 45-23-06-81.
Renseignem. Tél., 42-47-95-03.

Tarif de la ligne H.T.

Insertion minimum 10 lignes (dont 4 lignes de blanca). Les lignes en capitales grasses sont facturées sur la base de deux lignes.

#### **JOURNAL OFFICIEL**

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 13 août : UN DECRET

◆ № 87-658 du 11 août 1987 interdisant l'utilisation des espèces monétaires comme support publici-UN ARRETÉ

Du 4 août 1987 portant création d'une commission relative à la copropriété.

Le Monde

#### Chôm**sos**

----

· · · . .

-::::

•

. . . .

----

\* a . . . .

. . . .

\*: ·

Maria No.

Parties.

A ....

15. 20. 15.2

The same of the sa

= = XCARON XING

· The same like the built in the same of a

Le «libéralisme» en que

## Le revers de la dé

106

7

and the feet of the property of the feet en best blogge. <del>We</del>stere हर्ने देव १५७६११००१ वर्षेत्रक्ष श्रुष्टी 机工作 经推进 医毒素病 法 ATTACKER 电极振振音 TEXTSON (AT AC) 支持的知识 解节年 医神经肠炎 如 anser (f. friedrich 🖨 Gereit ومعارية بعيل بعدائها الوائدة الأنجار المعارض

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH HARRIS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE P ेन हरण के एक्स्प्रेश कर कर है। जा प्राथम के सम्बद्ध कि अस्पर्क के ner es 40 mais Mis Warter Or को के अंदर्भ है जा रहा हुए। इस विकास un der jaren filligen bis ein emigde other und beime bie felben ber bie to the still the silens in the character.

and the last distributed the specialists of the

医性性性坏死 医二甲甲磺胺基苯磺胺 医海绵 经收益的

一种特殊 网络中国主军事 医水杨酸

## ATRAVERS LES ENTREPRISES

Toshiba perd un contrat du Pe**ntagone** 🦠

ন্ত্ৰ একৰ ও ক্ৰান্ত ভক্তান্ত নিৰ্মানকাৰকৰ ক নামানি, ক্ৰান্ত কি চিক ক্লি চিকক নিৰ্মানকানক নামাননা ক্লিও ক্লোকক ক্লোকনিতকানক ক্ল a um britai i<del>leas grait</del> ileas

The State Gallege, a last reflect & states The state of the second state of the second state of ... केर १८१८**० के क्षेत्रित्स** सुन्दर्भ में क्षेत्र in 1944 mengera das dessaits allan delle TROOP 中國 量 **SANGER** 使**医** 医内外、 THE RELEASE CONTRACT CONTRACTOR IN THE The second second

> Trange in gemanden der ander i Taan is gef ein fine Mannen Little minds & the Constitution City College. TOTAL ELD MAN SECTION OF a inverte du disse l'an livre : रोक्षा<sub>र</sub> कर पराच्या के श्रिक्<del>षण के क</del>िया terme Calamentation de mares PVD Dem invente pin der finderen. Produkt france in de bereitungste i ಿಸಮಾಧಾತೇ ಅ

#### La Socrete generale

A SAME STORES & AND IN

within a most be a later with a series LATIN COMMEND OF STREET, THE PARTY OF THE PA The second second デ デ imeritatise (株) 東京 (本) (中) Charles in Company offert in Spriete. Continue in Cold Springs of the THE PART OF MARKET THE STATE OF Aminor 12を実施(連絡) 無機 is attached the horaging pikker at Control of the Contro " Tree is Said March The Commerce and Seek Englishings fore as first a state and state of - Section : W Indicated by A Section · この一山がいの中山を「京か五」と東西は安安、管は

And And And 16 The Table To Miles 2.4. Separate in their Section

روايدي والمحاجرة والمحادث والمحادث والمحادث

Training of the property of the company of the er nur die Gewannerskeiten

अधिक के **स**न है<sub>करणान्त्र</sub>

ere die grand bereiten.

to the surface of littles.

医乳腺 计电流逻辑系统设备

Seen Hi & [HILE]

en e anglesen <u>ett jit.</u> Januari en ngan ng Tya<u>ng</u>

particular of the statement of

si da igama <del>kana.</del>

Named to page 12

and the state of t

 $\mathcal{I}_{+}M_{\mathcal{A}^{(n)}},\;\;\omega_{1}\neq\mathcal{U}_{\frac{n-1}{2}}$ 

the organization

جرير 🗸 ج

ಕ್ರಾಡಕ್ ಸಾವೀಕರ್ ಲೇ ಚಿತ್ರಗಳು

ta in in the second

All the street within

جسيان بالها سيهاد ماه والا

Se the part of the Fill

As the diameter.

ويريح بالقاعوعاء

2 A 2 Company

- Transing

Charge and

11 to 20

Commercial Commercial

law entermina

42 (3 ) F15 (15) (4

NAME OF BUILDING

25 T 1 1 2

M=Pavers Jan.

THE PART OF STREET

42.1-

La serence projection

FER & SATTLE

No General Con-

Fat Ares 2

in san i

TRACTAL LOCAL CONTRACT

41 Augusta III.

amituul S

graduse in the con-

Sant & exellence in the single

and the second

----

Jesse Built . 141 Japo

# **Economie**

#### REPÈRES

#### Salaires

#### Augmentation de 0,9 % au deuxième trimestre

Le taux de salaire horaire ouvrier a augmenté de 0,9 % au cours du deuxième tranestre, selon les résultats provisoires de l'enquête trimestrielle sur l'activité et les conditions de la main-d'œuvre, réalisée par le ministère des affaires sociales. Sur douze mois, le hausse est de 3,3 %. Au premier trimestre, la progression avait été de 1 %, et l'évolution sur un an de 3,4 %.

Selon cette même enquête. l'indice des effectifs salariés, corrigé des variations saisonnières, est resté stable au cours du deuxième trimes tre, comme il l'avait été au premier trimestre. Au 31 mars, les secteurs marchands non agricoles comptaiem 13,5 millions de salariés.

#### **Financement** de l'agriculture

#### Réduction des pertes in the property of the second du Farm Credit System americain

Le Farm Credit System (FCS), premier réseau bancaire agricole aux Etats-Unis, a enregistré une importante contraction de ses pertes au deuxième trimestre : 46 millions de dollars, contre 762 pour la même période de 1986, ramenant la perte depuis le début de l'année à 201 mil-

lions de dollars contre 968 millions en 1986.

Cette nette amélioration des résul-tats devrait influencer favorablement le Congrès, qui doit en principe se mettre d'accord, début septembre, sur le montant des fonds fédéraux nécessaires au renflouement du système bancaire agricole américain. On fait cependant remarquer que cette contraction des pertes était surtout due aux remboursements plus nombreux que de coutume effectués par les agriculteurs grâce aux aides fédé-

Avec ses trents-sept banques régionales, le FCS détient 70 milliards de créances agricoles, sort environ le tiers des prêts aux agriculteurs aux Etats-Unis, - (AFP.)

#### Chômage

#### 14 %

#### de la population active aux Pays-Bas

Le nombre de chômeurs a progressé aux Pays-Bas en juillet par rapport à juin en donnée brutes, le nombre de demandeurs d'emploi a atteint 692 000 (+ 34 100 en un mois), soit 14,1 % de la population active contre 13.5 % fin juin, Après correction des variations saisonnières ce chiffre s'établit à 686 100 (+ 4 300 par rapport à juin). Mais sur un an, les chiffres du chômage sont en baisse de 27 200 puisqu'il y avait 713 300 demandeurs d'emploi Au-delà des querelles de statistiques

## Le nombre d'emplois a, au mieux, stagné en 1986

menté en 1986 ? Au début du printemps, MM. Chirac et Balladur avaient affirmé que leur politique avait créé des emplois nouveaux. Au vu des statistiques définitives, la réalité est plus complexe. Le nombre réel des chômeurs est-il celui de l'INSEE ou celui plus pessimiste de l'ANPE? M. Séguin s'interroge, et, là encore, la réponse n'est pas simple.

Les querelles statistiques ont ceci de merveilleux et d'exaspérant - c'est selon - qu'elles ne sont jamais complètement épuisées. Elles peuvent rebondir, puisqu'elles se termi-nent souvent sans vainqueur ni vaincu, toutes les hypothèses conservant jusqu'au bout une part de vérité.

Deux affaires actuelles illustrent cette règle. Le différend entre l'INSEE et l'UNEDIC à propos de l'évaluation, pour l'année 1986, des effectifs salariés des secteurs marchands non agricoles (le Monde du le avril), qui permet de mesurer le niveau de l'emploi d'abord. La divergence accrue des chiffres du chômage publiés respectivement par l'INSEE et l'ANPE ensuite (le Monde du 30 juillet), qui a amené M. Philippe Séguin, ulcéré, à demander une note explicative à M. Edmond Malinvaud, déjà sollicité l'an passé pour mettre fin à la polémique avec M. Lionel Sto-

conclusions, apparues ces jours-ci, laissent une large part à l'interpréta-tion. L'UNEDIC, dans une note en date du 24 juillet, fait discrètement savoir que les effectifs salariés n'ont baissé que de 0,1 % sur l'ensemble de l'année, le salariat du secteur privé ayant ainsi perdu 8 656 emplois. Au moment de la publication provisoire d'une extrapolation, en février, l'UNEDIC affir-mait que 50 000 emplois environ avaient disparu d'une année sur l'autre, soit 0,4 %. La révision dans le sens d'une amélioration est due. selon l'UNEDIC, à la - très forte croissance - de l'emploi salarié dans les entreprises de moins de dix personnes (+ 2% et 58 300 salariés supplémentaires), supérieure au 0,5 % enregistré en moyenne depuis

L'INSEE ayant pour habitude de • caler • ses propres estimations sur les résultats définitifs de l'UNE-DIC, on pouvait penser que l'Institut de la statistique allait s'en rapprocher. Espoir décu. L'INSEE, qui n'a pas encore arrêté ses comptes officiellement, s'apprête à maintenir son évaluation d'une hausse de 0,3 %, correspondant à quelque 27 000 emplois salariés supplémen-

De part et d'autre, pourtant, personne ne souhaite envenimer les choses ni ne veut perdre la face. De toute manière, la différence est bien mince par rapport à un total de 12,7 millions de salariés cotisant à l'UNEDIC ou 13,5 millions de sala-

M. Charles Schumer: - Il y a un

message majeur dans cette loi : la

déréglementation à marche forcée a cessé.

Sans doute tous les secteurs dont

on a allégé les règles ne subissent-ils

pas de telles attaques. Il est ainsi en

général admis que, dans les télécom-

munications, ATT n'abuse pas des

transports routiers ou dans l'énergie

la déréglementation est aussi mise

en cause soit par les consommateurs

mécontents, soit sous la contrainte

Pour l'Europe, qui a toujours suivi

avec retard les grands mouvements

d'outre-Atlantique et qui commence

à ceine à déréglementer certains

secteurs, cette évolution américaine

ne signifie pourtant pas qu'elle

pourra faire l'économie de la déré-

glementation. Les nécessités du

grand marché européen d'abord

vont entraîner la suppression de

nombre de règlements nationaux et

leur remplacement par une disci-

pline commandaire le plus souvent

plus libérale (mais pas toujours,

pollution récemment adoptées à

Bruxelles pour l'automobile). De

plus, certaines activités (dans la

banque, les télécommunications,

voire partiellement les transports)

n'échapperont pas à une dérégle-mentation née de l'interpénétration

sans cesse plus étroite des économies

nationales et de l'explosion du pro

grès technique en matière de com-

munications. Mais l'exemple améri-

cain est là pour rappeler aux

responsables, européens comme nationaux, la nécessité de la pru-

BRUNO DETHOMAS.

ne le prouvent les normes anti-

de la conjoncture internationale.

Dans les deux cas, les premières riés recensés par l'INSEE, il n'y a pas là de - contradiction véritable -, ajoute l'iNSEE, qui invoque l'inévitable imprécision des calculs. Avec des nuances, les deux organismes s'entendent toutefois pour dire que la presence dans les comptes des jeunes SIVP (stages d'initiation à la vie professionnelle) pourrait expliquer le désaccord statistique. Tandis que l'UNEDIC affirme mollement que ceux-ci - sont a priori inclus -dans ses résultats, l'INSEE prétend

qu'il en manquerait les trois quarts. Sachant que le nombre de SIVP était évalué à 70 000 à la fin décembre 1986, cette version est plausible. Mais elle présente deux inconvénients. Le premier est de mettre en évidence le fait que s'il y a bien eu création d'emplois en 1986, cela s'explique d'abord par le plun d'urgence en saveur de l'emploi des jeunes, à base d'exonérations totales des charges sociales. Le second est de souligner que l'amélioration de l'emploi est due aussi à l'incorporation dans le total de stagiaires de la formation professionnelle rémunérés par l'employeur à 17 % ou à 27 % du SMIC, selon l'age, et pendant trois à six mois.

Au fond, ces discussions de statisticiens seraient de peu d'intérêt si elles ne coïncidaient avec une situation doublement exeptionnelle. Pour la première fois depuis longtemps, l'emploi en France est sur le point de passer de la dégradation à l'amélioration. On constate done une certaine précipitation pour annoncer l'événement tant attendu. En outre, ce changement symbolique revêtirait une grande importance dans un climat politique préélectoral.

#### Improdences verbales

Avec les résultats pour l'emploi total (salarié et non salariés), qui intégrait les TUC, les socialistes nouvaient annnoncer une augmentation en 1985 (+ 0.4 %), mais n'avaient pu se glorifier d'une reprise de l'emploi salarie, espèree pour les mois suivants. S'appuyant sur les premières données de l'INSEE pour 1986, M. Jacques Chirac comme M. Edouard Balladur ont, à la fin du premier trimestre de cette année, imprudemment des emplois. Le premier ministre évoquait une hausse de 50 000 (le Monde du 27 mars) et le ministre d'Etat affirmait, dans une interview (le Monde du 11 février), que l'emploi salarié dans les secteurs marchands non agricoles a légèrement augmenté sur l'ensemble des

trois premiers trimestres de 1986 ». On sait un peu mieux maintenant ce qu'il en est. Une certaine pru-dence aurait été de mise. L'INSEE laisse aujourd'hui entendre que l'emploi salarié général (secteurs marchands non agricoles, secteurs agricoles, secteurs non marchands, fonction publique et assimilés) a très légèrement baissé en 1986. Si l'on tient compte des non-salariés une population en perpétuel changement - l'évolution de l'emploi total en 1986 aurait été proche du zéro ou même un peu négative.

La seconde affaire, tout aussi complexe, n'offrira pas, elle non plus. l'occasion d'une mise au point sans appel. Si l'ANPE publie un chiffre de demandeurs d'emploi régulièrement supérieur à celui issude l'enquête «emploi» annuelle de l'INSEE, réalisée en mars, cela provient essentiellement de notions différentes et de champs non homogènes. Tandis que l'INSEE s'appuie sur la définition du BIT pour évaluer le nombre de chômeurs, l'ANPE recense les personnes ins-

crites auprès d'elle et à la recherche d'un emploi. Il y a la plus qu'une nuance, les seconds pouvant être incités ou dissuades en fonction de la politique de l'emploi qui accordera ou non des allocations, par exemple.

Dans une première note en date du 24 juillet – la note définitive devrait être remise à M. Séguin en septembre. - l'INSEE souligne les raisons de cet écart. La méthode de l'enquête introduit une imprécision l'ordre de 2 % à 3 %. Ensuite, 13 % des chômeurs au sens du BIT. en mars 1987. - ne se déclarent pas inscrits à l'ANPE - au cours de l'enquête. Inversement, plus de 500 000 personnes inscrites à l'ANPE ne sont pas classées parmi les chômeurs au sens du BIT.

Si tout le monde admet ces explications, il n'en reste pas moins que la différence s'est creusée entre mars 1986 et mars 1987. L'augmentation du chômage a été de 4,8 % selon l'INSEE, de 8 % pour l'ANPE, soit 80 000 personnes de

#### Ecart **accru**

En fait, les causes de cet écart accru ne manqueraient pas. Entre les deux dates, le nombre habituel de chômeurs au sens du BIT qui ne sont pas inscrits à l'ANPE aurait diminué, augmentant ainsi celui des demandeurs d'emploi. En revanche, 110 000 personnes inscrites contre 70 000 précédemment ne chercheraient plus d'emploi, decouragées. Par rapport à l'année antérieure, avance l'INSEE, la période aurait également *- été marquée par un* allègement des contrôles - de l'ANPE, le sichier enregistrant un plus grand nombre d'inscrits.

A l'ANPE, on fait aussi observer que l'accroissement est surtout sensible dans la catégorie des chômeurs de plus de cinquante ans. Les effets des licenciements économiques se font notamment sentir. Psychologiquement, des licencies âgés ne se considèrent plus comme des chomeurs sace à un enquêteur de l'INSEE; ce qu'ils sont pourtant au regard de l'ANPF

On peut donc se damander si M. Séguin a été bien inspiré de vouoir lancer cette deuxième aff qui donne des raisons d'être pessi miste sur l'évolution du chomage En tout cas, MM. Chirac et Balladur auraient mieux fait de s'interdire de crier victoire trop tot. Les statistiques sont décidement à manier avec précaution.

#### ALAIN LEBAUBE.

(1) M. Stoléru publiait l'indice ARIES du chômage, reconnu officielle-ment par l'ancienne opposition, qui ajoutait environ 300 000 chômeurs aus comptes de l'ANPE. Pour ce faire, il intégrait le sous-emploi et les publics concernés par les mesures de traitement social, y compris les jeunes «main-tenus» dans le système scolaire.

 ANPE : les maires auront accès aux listes de chômeurs. --Conformément aux dispositions prévues par l'ordonnance du 20 décembre 1986 qui réformait l'ANPE, les maires pourront, s'ils le désirent, avoir communication des listes de chômeurs résidant sur le territoire de leur commune. Par lettre, l'ANPE a fait savoir qu'elle serait en mesure de fournir ces renseignements à compter du mois de septembre. Réclamée par certains maires, cette mesure avait été vivement critiquée, notam ment par les syndicats de l'ANPE qui redoutent une utilisation politicienne. des choix discriminatoires ou encorla dénonciation de faux chômeurs.

#### en iuillet 1986.

Le «libéralisme» en question aux Etats-Unis

## Le revers de la déréglementation

(Suite de la première page.)

Au-delà, le protectionnisme fortement renaissant outre-Atlantique ne fait pas bon ménage avec l'ouverture aux grands vents de la concurrence. Mais, plus prosaïquement, le mentation dans un prei

consommateur américain s'est aperçu qu'aux gains incontestables provoqués par cette réduction de la temps avaient succédé des abus inacceptables. L'efficacité de cette libéralisation a bien été réelle : les prix des transports routiers ont baissé de 30 % en cinq ans, les tarifs des communications longue distance entre 30 % et 50 %. Les frais de transaction boursière pour un investisseur particulier ont chuté de 60 %. Et 80 % des passagers des transpor-teurs aériens bénéficient de tickets à prix réduits contre 20 % auparavant.

De plus ce credo concurrential a entraîné des restructurations considérables et des gains de productivité, de ce fait, notables : réorganisa-

aériennes, rassemblement de banques, entrée de la grande distribution dans la banque... Mais l'exemple du transport aérien est intéressant à développer : la floraison de petites compagnies n'a pas empêché la création d'un oligopole, voire de véritables monopoles régionaux : Northwest à Minneapolis et Milwaukee, TWA à Saint-Louis, American Airlines à Dallas, US Air à Pittsburgh. Si l'on en croit un professeur de l'université de Denver cité par le Washington Post, les cinq premières compagnies américaines contrôlent désormais 84 % du trafic passager des Etats-Unis.contre 73 %

Les gains de productivité ont dans un premier temps été surtout réalisés au détriment des salariés : de 1977 à 1982, le tout puissant Syndicat des camionneurs n'a pu empêcher une baisse non négligeable des salaires et les effectifs des chemins tion des opérations des compagnies de ser ont diminué de quelque 35 %

avant la déréglementation.

A TRAVERS LES ENTREPRISES

Toshiba perd un contrat

du Pentagone

l'URSS des matériels « sensibles », a perdu, au profit de la firme virginienne Zenith, un contrat portant sur la livraison à l'armée américaine de

90 000 ordinateurs pour lequel elle était pourtant donnée favorite parmi

Zenith pour ce contrat d'une valeur de 104 millions de dollars était la

meilleure. Mais les observateurs remarquent que le secrétaire d'Etat améri-cain à la défense, M. Casper Weinberger, avait fait l'objet d'intenses pres-

sions politiques pour ne pas ettribuer la commande à Toshiba

La vice-président de Toshiba, M. Sakae Shimizu, s'est refusé à établi

La firme nippone Toshiba, accusée d'avoir vendu illégalement à

dans le même temps. Les salaires des pilotes ont eux aussi subi une forte érosion et le PDG de Texas Air est encore en lutte avec les syndicats des pilotes pour obtenir une réduction de l'ordre de 30 %.

Mais, avec l'apparition de l'oligopole, les tarifs sont en train de réaugmenter et la qualité du service est à la baisse. En outre, parmi les services, l'abandon des routes les moins rentables risque encore d'être. accentué avec l'arrivée à leur terme, en 1988, des dispositions transitoires de la loi de déréglementation des transports aérriens qui imposaient une desserte de cent quarante-huit villes de moyenne importance. Quelque cent villes pourraient ainsi être rayées de la carte des transports aériens aux Etats-Unis. Rien d'étonnant donc que les propositions de la loi visant à - reréglementer - cette activité se multiplient.

#### La fin des quasi-banques

En matière bancaire, le Congrès est allé plus loin puisqu'il a adopté, e passée, une réglementa tion plus rigide d'activités qui n'étaient complètement déréglementées que depuis mars 1986. L'ouverture à la concurrence de cette branche, déjà affectée par la faillite de certains pays latino-américains et, à l'intérieur, par les difficultés persistantes des agriculteurs puis par celles des activités pétrolières, ne un lier direct entre la perte de ce contrat et le scandale des ventes de matériels à l'URSS. De son côté, l'US Air Force a affirmé que l'offre de

se sont engagés certains établissements en augmentant leur taux pour accroître leurs dépôts, puis une croissance trop rapide fondée parfois sur des opérations immobilières les caisses d'épargne (Savings and Loan). Plus question, dès lors, pour les forts et les bien gérés subsistent. Il fallait bien venir en aide aux qua-

s'est pas faite sans dégâts. Cette concurrence dans laquelle

purement spécularives ont provoqué bien des faillites, notamment parmi la Maison Blanche de maintenir le credo libéral pur et dur selon lequel, sur un marché concurrentiel, seuls tre cent trente caisses d'épargne insolvables. Aussi le Congrès a-t-il voté, à une très large majorité, un texte qui autorise l'Etat, via la Federal Savings and Loan Insurance Corporation, à lever plus de 10,8 milliards de dollars de - bonds - pour ce faire. Mais les parlementaires en ont profite pour « reregiementer - certaines activités bancaires, et notamment celles des quasi-banques qui ont fleuri ces dernières années, au nom de la concurrence, sous l'égide de grands magasins comme Sears ou de concessionnaires automobiles qui, accordant des prêts ou acceptant des dépôts (mais pas les deux), échappent à toute réglementation. Rétroactivement, à compter du 5 mars, ces banques « à service limité - sont interdites et les activités de celles installées avant cette date sont réglementées. Et ce n'est là que l'aspect le plus spectaculaire d'un texte qui partout accentue les contraintes. Comme le dit le sénateur démocrate de New-York

#### - (Publicité) ----**AVIONS A VENDRE**

La compagnie Bogazici Air Transport est propriétaire de deux avions modèle F-28 MK-1000 qui sont à vendre et peuvent être livrés immédiatement. Ces avions, actuellement en service, sont visibles à l'aéroport Ataturk d'Istanbul, en Turquie. Etat des avions au 15 mai 1987 :

Numéros de série ..... 11060 I1070 Nombre total d'heures ... 20226 19127 Nombre total de cycles . . 23 136 21 489 Moteur modèle ..... Spey 555-15

De grandes quantités de pièces détachées, de moteurs et de «GSE» (Equipements de Service au Sol) sont également disponibles. Tous ceux qui sont intéressés sont invités à demander les spécifications relatives à ces ventes et à faire parvenir leur offre par écrit à l'adresse ci-dessous avant le 17 août 1987, dernier délai, à 17 heures (heure locale). L'adjudication aura lieu à la même adresse à 10 heures, le 19 août 1987.

BHT se réserve le droit d'accepter, de refuser une quelconque ou toutes les offres ou encore de proroger la date d'expiration sans préavis. Les spécifications et tous autres renseignements peuvent être envoyés sur demande.

BOĞAZİÇİ AIR TRANSPORT INC. MESRUTTYET CADDES! NO: 176 SISHANE / ISTANBUL - TURKEY PHONE: (90) (1) 143 76 95 - 143 2815 TELEX: 38080 BHTR TR DATAFAX: (90) (1) 149 52 28



and the first of the con-Santal agus to the . 1-6-8-1-6 GOVERNMENT OF STREET iller i krageria ili. Lageria Ellerte PN 1995 A Company of the Company

A 1 22 ... CARNET DE MONDE 

The st Office with

பாம் இது அட்சுள்ளன். அத்திர்க்கு

EC 1902

elen erler iskin a Antoniae dena

= = = سيد

أحد بالمنتجد «ف عن

-- --·· • Ferengan . . . . 100 dia wang ince Same and the second e and a STATE OF THE PARTY. 4. 海波龙线点

JOURNAL OFFICIEL

magazines de la companya

. . . .

AND Taken of the

inis iii · No szerv <del>era</del> (Augusto III) es 42-4 17 1 44 144-15 145 JANAS TO \* 12 \* 12 green of year 1 are 医耳朵性皮肤 单位的 42-3

Le Monde

Paribas procède à une augmentation complémentaire de son capital

Ciba-Geigy rachète

des actifs de Rhône-Poulenc

l'industrie chimique suisse, a repris deux groupes de technologie appar-

tenant au Groupe polymère pour électronique (GPE) de la société charrique française Rhône-Poulenc.

Il s'agit principalement, selon Ciba-

Geigy, de la technologie « SPC », un

nouveau procédé pour additifs uti-

fisé dans la production de circuits

imprimés et de polymères pour la

protection de composants électroni-

Ciba-Geigy, numéro un de

Le conseil d'administration de la Compagnie financière de Paribas, après avoir constaté le « remarquable succès » de l'augmentation de capital opérée au cours de la seconde quinzaine de juillet. a décidé, le mercradi 12 soût, de procéder à une émission compléentaire de 1,15 million d'actions à bons de souscription d'actions (ABSA), portent l'émission totale à

8,55 millions d'ABSA. Malgré la période estivale, près dis sopt cent mille petits actionmaires isur les trois millions que compte la compagnie) ont souscrit

à cette augmentation de capital. A l'étranger, les demandes des investisseurs ont été très largement supérieures à la quantité de titres offerts. «La base géographique de élargie », note le communiqué de la banque. L'augmentation de capital aura ainsi rapporté plus de 4 milliards de francs à la compagnie

mercredi 12 août, la Chambre synexactement) du capital de la Compagnie générale d'électricité (CGE), récemment privatisée. Au moment de la privatisation de la CGE, un générale, le Crédit lyonnais et la BNP) avait conservé le contrôle d'environ 12,5 % du capital de la CGE, détenus de longue date et constituant «le novau dur» des qui entretient des liens traditionnels avec la CGE, a donc augmenté légèrement sa participation et a dû, conformément aux règles en vigueur, déclarer à la Chambre syn-

La Société générale détient plus de 5 % de la CGE La Société générale a informé, le dicale des agents de change qu'elle détenait plus de 5 % (5,57 % groupe de banques (dont la Société

actionnaires. La Société générale, dicale des agents de change qu'elle aveit dépassé le seuil des 5 %.

## **Economie**

#### **FINANCES**

### Cinq années de hausse à Wall Street «1929, Remember!»

inattendus. Au lieu de déclencher l'ancestral réflexe de refuge dans l'or, elle provoque un afflux massif de capitaux vers Wall Street.

américain vola de record en record. Pour l'essentiel, l'envolée des cours est due aux investissements étrangers. A combien se montentils ? Les statistiques pour l'instant sont muertes. Grâce à la banque centrale des Etats-Unis (FED), on sait seulement que, pour le premier trimestre, les placements étrangers en valeurs mobilières américaines se sont fait à un rythme annuel de 37,2 milliards de dollars, soit deux tion des placements enregistrés l'année précédente et sept fois

D'après certaines indiscrétions. la cadence se serait accélérée pendant le deuxième trimestre. Jamais autant d'argent n'a afflué vers le Nouveau Monde et, ce qui est paradoxal, au plus mauvais moment, semble-t-il. L'inflation, en effet, menace de se réveiller et les taux d'intérêt se tendent. En fait, avec les signes de reprise économique apparus, les Etats-Unis apparaissent comme le dernier havre des liquidités en mat de pla-

tant même où Wall Street fête ses cinq ans de hausse. Le mouvement a très exactement pris naissance le 13 août 1982. Il succédait à six années de langueur et de dépreseconomique et les chocs petroliers. A cette date, le Dow Jones était

tombé à 776,82 points. Il culmine aujourd'hui à 2670 (+ 243 %), Ce après quinze jours de marche for-

Entre 1924 et 1929, les cours avaient monté sans interruption Nous y sommes presque et les commentateurs font déjà des parallèles. Car ces cinq ans et trois mos de hausse avaient débouché

Les pronostics sont souvent sinistres. Certes des similitudes existent. Ainsi le « boom » des années 20 avait été lui aussi en grande partie favorisé par une frénésie d'OPA. Mais depuis cinq ans port cours-bénéfice), critère déter ant des boursiers, n'a dépassé 20. Les spécialistes assurent donc qu'il n'y a aucun danger. Bien au

Au Japon, les valeurs nippones ne sont-elles pas capitalisées soixante-dix fois (PER à 70) ? En outre, des professionnels assurent que des grandes valeurs composant le Dow Jones comme General Motors. Kodak ou Du Pont sont bien loin d'atteindre le prix qu'elle devraient avoir compte tenu de l'inflation. Mais sont-ce vraiment des preuves? Pour l'instant, rien ne freine l'arrivée massive des capitaux étrancers. Et le raffermissement du dollar l'accélère.

Rendez-vous est quand-même pris pour le 13 novembre prochain.

### **Nouvelles solutions** à l'endettement du tiers-monde

(Suite de la première page.)

Comme au Japon, la banque centrale britannique a décidé de rendre partiellement publiques ces instruotions. Celles-ci ne sont pas impératives. Elles recommandent aux banques de classer les pays débiteurs en leur distribuant un certain nombre de « mauzis points» en fonction de divers critères: moratoires déjà en vigueur, nombre et ancienneté des rééchelonnements, retard dans le paiement des imérêts ou du capital aux organisations internationales (Banque mondiale notamment), rapport de la charge de la dette aux exportations... La Banque d'Angleterre suggère aux banques de constituer leurs provisions en fonction de la place du pays débiteur sur cette échelle de points.

Face aux difficultés occasionnées par ces «pres non performants», certaines banques envisagent de vendre des actifs. C'est le cas de la Midland britannique. Les autorités monétaires de Sa Majesté n'y mettent pas d'obs-tacle. Le gouvernement anglais a, en effet, fait savoir, mercredi, qu'il don-nait son accord au rachat par la Natio-nal Australia Bank de trois filiales de la Midland. La ministre de l'industrie et du commerce, lord Young, a décidé de ne pas saisir la commission des monopoles et des fusions, précisant que cette décision était liée aux conditions particulières de cette opération.

La Midland avait fait savoir, le 7 juillet dernier, que, outre la constitution de provisions pour un montant de 916 millions de livres, elle souhaitait vendre trois de ses filiales (une en Écosse et deux en Irlande) de manière à renforcer sa situation financière.

La transformation de créances détenues par les banques en participation dans le capital d'entreprises constitue la troisième voie permettant de sur-monter le problème de la dette. Elle est souhaitée par les responsables de plusieurs pays endettés et n'est pas rejetée par tous les banquiers. La déci-sion de la Réserve fédérale américaine devrait ouvrir de nouvelles perspec-La Fed a rendu publique une nou-

velle réglementation qui entre en vigueur immédiatement et en vertu de laquelle les banques américaines pourront désormais acquérir, par le biais de leurs filiales, jusqu'à 100 % du capital de firmes étrangères en dehors du sec-teur financier. Jusqu'à présent, les banques américaines ne pouvaient détenir que 20 % du capital dans des entreprises non financières (mais 100 % dans les sociétés financières).

La Fed fait dépendre l'application de cette règle du niveau d'endettement du pays concerné. En outre, afin êcher les banques de se lancer de façon permanente dans d'autres secteurs d'activités, la Réserve fédérale a limité à cinq ans la détention d'une entreprise étrangère, sauf déro-gation spéciale.

Dans les milieux bancaires amérins, les réactions sont très diverses M. Alden Clausen, le président de la Bank of America, en visite au Brésil, indiquait mardi que sa banque, au deuxième rang parmi les créanciers du Brésil, était intéressée par le projet gouvernemental de conversion de la dette extérieure brésilienne en capitalrisque. En tout état de cause, les banques américaines - suivies en cela par celles d'autres pays - commencent à faire ressortir dans leurs comptes les conséquences de ces prêts - non performants : les vingt-cinq principales banques américaines ont enregistré au deuxième trimestre de cette année des pertes cumulées d'un montant de 10.7

milliards de dollars. Les banquiers acceptent ainsi de reconnaître – et d'en prendre acte dans leur bilan - qu'une partie de l'énorme dette des pays en voie de développement ne sera jamais rem-boursée.

Kis gagne un procès

aux Etats-Unis

Le groupe grenoblois Kis, qui a bâti son succès sur le «minilab»

developpement rapide de photogra-phies), vient de marquer un point dans le conflit qui l'opposait depuis deux ans aux Etats-Unis à des utili-

sateurs mécontents : le juge califor-nien John Cooper, du tribunal d'Ala-meda, a déclaré irrecevable la plainte groupée déposée en mars 1985 par des clients américains insa-

tissaits des performances du mini-

lab. Ceux-ci mettaient en cause à la

fois la qualité des développements couleurs de l'appareil et le montant des bénéfices que l'on pouvait en

tirer. Les plaignants, qui représen-taient initialement un millier de clients et un dommage estimé à

750 millions de dollars, avaient dû

ramener leurs prétentions à 60 mil-

La sirme française soutenait, de son côté, que les problèmes rencon-trés étaient « isolés » et qu'ils pou-vaient être « réglés individuelle-

ment. Tout en rappelant qu'elle propose lors de la vente des stages de formation pour tirer le meilleur parti des matériels, elle renouvelait sa proposition de remplacer les machines défectueuses.

Les responsables de la filiale amé-ricaine de Kis se félicitaient, le mer-

credi 12 août, de la décision du juge

californien, la qualifiant d' - impor-

tante victoire ». Reste que ce procès ainsi que diverses enquêtes menées sur la côte est des États-Unis ou au Canada, out porté un coup sévère à l'image de l'entreprise outre-

• Déception des éleveurs de porcs bretons. — Inquiets de la

chute des cours du porc, au plus bas

depuis 1981 (le Monde du 13 sout). les représentants de la Fédération nationale porcine (FNP) et de la Fédé-

ration départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) du Finistère ont été reçus au ministère

de l'agriculture le mercredi 12 août. Ils demandaient l'attribution d'une

exonération de la taxe de corespon-sabilité sur les céréeles. Il leur a été

répondu que M. François Guillaume

défendrait cette prime à Bruxelles le

21 et 22 septembre. Les éleveurs de

catte «vague promesse» et ont ajouté : «Nous verrons de quelle

façon agir dans les jours et les

semaines qui viennent», laissant

ainsi entendre que des manifeste-

tions seraient organisées.

prime à l'incorporation des céréal dans l'alimentation animale et une

**AFFAIRES** 

ERIK IZRAELEWICZ

Division des terres contre collectivisation

## La réforme agraire en Chine entretient un profond conflit politique

PÉKIN

ÉTRANGER

de notre correspondant

Doudian, village de la grande banlieue de Pékin, pratique tou-jours, huit ans après le début de la réforme agricole, l'agriculture col-

Doudian fait partie de ces 10 % Das suivi les directives de M. Deng Xiaoping concernant la division des terres par familles après l'expérience désastreuse des communes populaires. Mais Doudian se porte bien. Modèles ou laboratoires, ces villages redeviennent d'actualité. Le jour de notre visite, plusieurs autocars de touristes studieux, dont des fonctionnaires venus de la capitale, faisaient le tour de l'agglomération.

Aller à contre-courant après 1978 ne fut pas facile, reconnaît M. Zhao Fengxiu, vice-président de la société agro-pastorale, industrielle et commerciale chargée de la gestion économique des 346 hectares de terres des vingt-quatre entreprises de Doudian. Les pressions ont été fortes car, en Chine, on n'aime pas ceux qui ne font pas comme les autres. Mais, assure-til, paysans et cadres ont tenu bon: - Village réputé pour sa pauvreté -, Doudian avait benéficié d'investissements considérables de l'Etat, permettant la mecanisa-tion et le développement d'une agriculture scientifique.

Aujourd'hui, le revenu moyen par habitant, de 990 yuans (un yuan = 1.60 franc français), est bien plus elevé que celui du paysan moyen, et plus de 60 % de la population se sont

reconvertis dans l'industrie et les services. Le revenu global du village et le niveau de vie par habitant ont été multipliés par douze, la productivité céréalière a doublé.

Doudian se caractérise donc par sa gestion centralisée, des équipes de paysans salariés mais intéressés aux résultats — travaillant la terre collectivement – et - par de bons cadres -. La population a investi ses économies et touche des intérêts qui arrondissent ses fins de mois. La société locale est responsable des semences, de la commercialisation et de la station de tracteurs. Le taux de mécanisation est de 12.5 CV par hectare (1,76 CV aux Etats-Unis), ce qui indique un faible taux d'utili-sation du matériel. On voit des champs de 8 hectares d'un seul tenant, fait exceptionnel en Chine en dehors des trois mille fermes d'Etat.

#### Les filles du village

- Les filles des villages voisins de Doudian, les filles de Doudian ni veulent pas chercher époux all-leurs », dit M. Zhao. Beaucoup de families, qui combinent revenu agricole et revenu industriel, ont des maisons neuves, parfois à étages. Certaines sont même prêtes à payer l'amende de 10 000 yuans pour avoir

un deuxième enfant. M. Zhao est convaincu que l'exemple de Doudian, qui n'a plus rien à voir avec la commune populaire, représente l'avenir. Par

#### la persuasion, par la spécialisation, graduellement, les paysans regrouperont leurs terres. • Mais il ne faut pas les forcer. • Point de vue que partage M. Li Jinghua, porte-parole du ministère de l'agriculture. • Sur les trois cent soixante-dix millions de travailleurs de la terre, deux cents sont en surnombre. Il faut graduellement les transférer dans l'industrie et les services (...) On ne peut plus se contenter de diviser un hectare entre dix familles. Il sera actuel. Il faut augmenter l'enver gure des exploitations familiales

autour de services socialisés.

La division familiale des terres en minuscules lopins sous contrat - la propriété de la terre restant à l'Etat e semble être qu'une étape intermédiaire, obligatoire et fructueuse puisqu'elle a permis à l'agriculture chinoise de décoller ces dernières années. Mais l'objectif – économique et idéologique - demeure une agriculture mécanisée et de vaste dimension, ce qui est logique dans un régime communiste, fut-il prag-

ll existe toujours, cependant, des opposants à la politique de réforme agricole, reconnaît M. Li. \* De moins en moins nombreux - ceux-ci n'en sont pas moins actifs. Le Quoti-dien des paysans citait, en mai, les propos de ruraux assurant: Nous ne craignons pas l'inondation ou la sécheresse, nous avons seulement peur que la politique du parti change. - Certains cadres rêvent, en effet, toujours de collectivisation. Quelques jours plus tôt, le directeur de la commission d'Etat pour la restructuration économique, M. Song Tingming, un proche de M. Zhao Ziyang, avait mis en garde ceux qui veulent étendre la campagne présente contre le · libéralisme bourgeois · à l'économie sous prétexte que la réforme serait la cause de la « pollution spirituelle ». M. Song craint à juste titre que ces conservateurs ne démolissent d'un coup de baguette idéologique le long effort de développement économi-que entrepris par l'équipe réformiste de M. Deng.

A un moment où des idéologues relèvent la tête, le fait que certains s'en prennent à l'existence même des réformes - fondement de la politique actuelle - indique la profondeur du conflit politique. Le fait, egalement, que des expériences comme celle de Doudian – excep-tionnelle de par le soutien officiel reçu - soient montées en épingle pourrait également indiquer que cerains conservateurs souhaitent utiliser ce succès pour revenir sur une division des terres jugées • capita-

## Marchés financiers

## PARIS, 12 août 1

#### Plus résistant

Le retour du soleit sur la capitale aurait-il un peu ragaillardi la Bourse de Paris ? Possible. En tout cas, la tendance a été un peu plus résistante mercredi rue Vivienne. Des valeurs, et non des moindres, ont progressé comme Peugeot, Bouyes, Saint-Gobain. D'une facon plus générale, le BTP s'est raffermi, de mêma que les grands magasins. Bref à la clôture, l'indicateur de tendance se situait non loin de son point d'équilibre (- 0,06 %).

Il n'y a, bien sûr, pas de quoi pavoiser. La situation n'a pas fondamentalement changé.

La tension reste vive dans la golfe Arabo-Persique, sur le front monétaire aussi avec la fermeté des taux et du dollar. Et maintenant, à la Bourse, des bruits circulent faisant état d'un mauvais indice des orix pour kuillet.

Pour l'instant, la communauté ne semble pas s'en émouvoir particulièrement. L'annonce des ventes nier fait plutôt bonne impression.

Mais ici comme à Milan, les liquidités font cruellement défaut. Pour les professionnels, il n'y a pas le moindre doute : c'est Wall Street qui attire tous les capitaux disponibles (voir ci-contre). C'est bien possible. En tout, les spécialistes se morfondent et les opérateurs en sont réduits à expédier les affaires

Le marché obligataire, surtout je MATIF, a eu un peu meilleure mine. Mardi, ce sont, paraît-il, des ventes britanniques qui auraient précipité

Des interventions discrètes se seraient produites en fin d'aprèsmidi et encore ce matin.

ques achats mais n'exclusient pas une nouvelle baisse jusqu'à 94

#### CHANGES

Le dollar a reculé, le 13 août, sur toutes les places, pour revenir à 6,3120 F (contre 6,3340 F) et à 1,8905 DM (contre 1,8986 DM).

Dollar : 6,31 F ↓

Mais le fait marquant a été la rai fermissement rapide du deutsche mark contre toutes les monnaie du SME. Dans des marchés ner veux, l'on reparle de rajusteme FRANCFORT 12 aut 13 aut

TOKYO 12 août 13 août Dollar (en yeas) .. 151,48 151,35 MARCHÉ MONÉTAIRE

(effets privés) Paris (13 août)..... 7-7 1/16% New-York (12 août). . . . 63/8%

NEW-YORK, 12 and 4

Consolidation

Après cinq nouvelles séances de hausse menée à un train d'enfer, Wall Street a éprouvé le bessia, mercredi, de souffier un peu, Certes, en séance, et pour la première fois de l'histoire, l'indice Dow Jones avait franchi la barre des 2 700 points (2 700,73). Mais il a reflué ensuite sur des ventes bénéficiaires, et à la clôture il s'établissait à 2 669,32 (- 11.16 points). Le bilan de la journée a été à la hauteur de ce résultat. Sur 2 002 valeurs traitées, 924 ont baissé, 666 ont encore monté et 412 n'ont pas varié.

De l'avis général, le marché digère dans les meilleures conditions son dernier repas de hansse. Personne, vraiment, ne l'aurait eru capable d'une telle résistance. Beaucoup s'attendant même au pire, nuicone, dès l'ouvernre le pire, puisque, des l'ouverture, le Dow avait chuté de 12 points. Mais inmédiatement de très gros

ordres d'achats sont arrivés, éma-nant tant de l'étranger que des grandes institutions américaines. Bref, aucun signe de faiblesse ne se manifeste vraiment et des bro-kers n'hésitent pas à prédire que la

Bourse est en route pour le cap 3 000. Une forte activité a continué de régner, et 235,75 millions de titres ont été échangés, contre 278,13 mil-lions la veille.

| VALEURS                                   | Cours de<br>11 août           | Cours dy<br>12 août             |
|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Vices<br>Vilegis (ex-UAL)                 | 63<br>94 1/2<br>35 3/8        | 613/4<br>941/4<br>343/4         |
| being                                     | 51 5/8<br>44 1/4              | 53<br>443/4                     |
| k Poot de Namours<br>antman Kodak<br>soon | 127 3/4<br>100 3/8<br>100 1/4 | 128 1/2<br>98 3/4<br>98 7/8     |
| ord<br>eneral Bectric<br>eneral Motors    | 106 5/8<br>64 1/4<br>89 3/4   | 108 1/8  <br>63 1/2  <br>89 7/8 |
| codyear<br>B.M.                           | 75 1/2<br>169                 | 74 5/8<br>170 1/4               |
| Aobii Cii<br>Sizer                        | 64.5/8<br>53<br>75.1/4        | 65 1/8<br>52 5/8<br>74 5/8      |
| chlumberger<br>exaco                      | 49 3/8<br>45 1/8<br>28 7/8    | 49 3/4<br>44 3/4<br>28 1/2      |
| LS.X.<br>Vestinghouse                     | 38<br>71 3/8                  | 38 5/8<br>70 3/4                |

### INDICES BOURSIERS

(INSEE, base 100 : 31 déc. 1986)

11 août 12 août Valeurs françaises . 101 Valeurs étrangères . 137,36

C'e des agents de change (Base 100 : 31 déc. 1981) Indice général ... 406,1 484,3 NEW-YORK

ilaoû∟ 12août .... 2689.48 2669.32 LONDRES (Indice - Financial Times »)

liacet 12 an Br Industrielles .... 1772,69 1775,20 Mines d'or . . . . 444,48 Fonds d'Etat .... \$6,26 TOKYO

12 août | 13 août Nikkeï Dow Joses .... 25568,23 25575,74 Indice général . . . 2116

| Notionnel 10 %       | - Cotatio       | ATIF<br>on en pourc<br>contrats : 56 | entage du 1    | 12 août |  |  |  |
|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|
| COURS                | ÉCHÉANCES       |                                      |                |         |  |  |  |
|                      | Sept. 87        | Déc. 87                              | Mars 88        | Juin 88 |  |  |  |
| Dernier<br>Précédent | 100,15<br>99,90 | 100,05<br>99,80                      | 99,90<br>99,65 | 99,50   |  |  |  |

### LA VIE DE LA COTE

SUEZ RÉDUIT SA PARTI-CIPATION DANS SAGA. - La Compagnie financière de Suez a informé la Chambre syndicale des agents de change qu'elle avait réduit de 45 % à 35 % sa participation dans la société de né

Suez signale que sa filiale Auxilex u'a pas participé à la récente augmentation de capital de Saga, dont elle ne détient plus que 8.9 %. En conséquence, la participation directe et indirecte de Suez dans Saga est revenue à 35,07 %.

AMRO: 20 % DE HAUSSE DES BÉNÉFICES. – La banque néerlandaise Amro Bank a réalisé. durant le premier semestre de cette année, un bénéfice net de 218,3 millions de florins, soit une augmentation de 20,4 % par rapport à la période correspor de 1986. Le bénéfice net par action a augmenté de 15,5 % pour s'établir à 4,48 florins, tandis que le dividende intérimaire a été augmenté de 0,20 florin à 2 florins par action ordinaire.

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| i L  | COURS                                                                                   | DU JOUR                                                                                 | UN MOIS                                                            | DEUX MOIS                                                                                                                         | SEX MOSS                                                                                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| į    | + bes                                                                                   | + bout                                                                                  | Rep. + ou dép                                                      | Rep. + os dép                                                                                                                     | Rep. + ou dép                                                                                                                         |
| S EU | 6,3138<br>4,7377<br>4,1684<br>3,3367<br>2,9618<br>16,8575<br>4,9159<br>4,5980<br>9,9682 | 6,3150<br>4,7428<br>4,1724<br>3,3395<br>2,9641<br>16,8797<br>4,6197<br>4,6019<br>9,9777 | - 69 - 44<br>+ 140 + 156<br>+ 95 + 111<br>+ 56 + 66<br>+ 135 + 214 | + 85 + 110<br>- 124 - 88<br>+ 261 + 284<br>+ 263 + 225<br>+ 118 + 134<br>+ 278 + 393<br>+ 270 + 297<br>- 370 - 319<br>- 403 - 339 | + 328 + 418<br>- 332 - 231<br>+ 809 + 985<br>+ 636 + 764<br>+ 404 + 454<br>+ 1009 + 1363<br>+ 835 + 910<br>- 852 - 757<br>- 916 - 725 |

#### TAUX DES EUROMONNAILS

| SE-U | 4 3/4<br>6 1/4<br>1 1/2<br>10 3/4<br>9 1/8<br>7 | 6 1/2 |
|------|-------------------------------------------------|-------|

fin de matinée par une grande banque de la place.

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS



#### SOCIÉTÉ CENTRALE DES ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE

Société anonyme créée par la loi du 4 janvier 1973 Capital social : 407 millions de francs Siège social : 87, rue de Richelieu, 75002 PARIS

CHIFFRE D'AFFAIRES MONDIAL DU 1º JANVIER AU 30 JUIN 1987

| 197     | imes emises en i | millions de fran | cs)              |
|---------|------------------|------------------|------------------|
|         | 1986             | 1987             | Variation %      |
| AGF VIE | 5 291<br>5 060   | 6 057<br>5 614   | + 14,5<br>+ 10,9 |
|         | 10 351 (1)       | 11 671           | + 12,8           |

Les deux sociétés AGF VIE et AGF IART sont filiales de la Société contrale des AGF, qui a notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant le Groupe des AGF.

1 600 AGENTS GÉNÉRAUX. LES RÉSEAUX COMMERCIAUX DES AGF EN FRANCE ET DANS PLUS DE 50 PAYS METTENT LEUR EXPÉRIENCE A VOTRE SER-

(1) Après exclusion des opérations de Belgique et Luxembourg qui ont été

## Atlantique où la firme a dû limiter ses effectifs à deux cents personnes **AGRICULTURE**

Ce débat passe bien au-dessus de la tête des habitants de Doudian: ce qui les intéresse le plus, c'est l'amé-lioration de leur niveau de vic. Pour eux, M. Deng Xiaoping égale réforme, égale meilleure vie. Et cela

PATRICE DE BEER.

يمكذا من الاحل

TRSE DE PARIS

## Comptant ...

22564 and of Jewise .... \***±** +∴ وسيق بيون a Dec A ----6.5 € بالثعد 4 to 10 to 1000 -Eppen, in: Proplete Simple & Ma Laws 14-14-7**3** - 41 4 \*\*\* . . ار: التعادية المتعادية 35. 標 :\_\_\_ \*\* 1.1 'arteta ) 10.5 and the - 6. 75. €; €;

ŦŒ

64<u>.</u>

25

7 \* **3** . . . ## ## ##

77.78a-1-44

-

· ••. == ==

.a - <del>- - - -</del>

way, May,

nin yar

Second marché <del>当年</del> 完集化 ЖX, 11 Printed Salvy

م تعديد - ا عبرو بدا

活送 - 2F-

netrone d neneral 

\*3 - C---

Y.

-

4777 M



# Marchés financie

Street Galling

PARIS, Inc. 1

Pas resistant Selection of the second of the contract of durity are the regularity to the regular to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same o posterior a specimental participation of the strate over the parameter fine THE IN A CASE OF THE PARTY OF Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of Strands of নাৰ ক্ষাত্ৰ কৰে। এই প্ৰথমি কুমা ক্ষাত্ৰ ক্ষেত্ৰ সংগ্ৰহণ ও ভিন্ন কি ইন্টেইমান, সংগ্ৰহণ ও কে ভে Service of Service of the service of عيان على مح الرب مصلح كالا Butter is achieve a paying

Name of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party of the Party

معيورين والمعاديون

1.8 **特别的**特别的 \$1.4 \$2.5 \$1.5 ATT RESERVED TO BE . विकास स्थानि के क्षेत्रकों, संस्थानि के विकास के कर् أأوان والوميوس ووالعمص للأراه والا s finance (fig. impro-12 one of the क्षा महिल्ला है का अध्यक्ष स्थापन अध्य

and the second section of the second section is المعهرة المعمورة ويتناي الأوالة المهار العالمة المتاسعة المراجع المحافظ والمحافظ والم A COUNTY OF THE POST OF THE SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SECOND SE and the first of the same and the same. Mark of Herman Street and Street المناز والمنافقة المنطقية المنطقة المناز المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنط 医神经神经病 安然 医皮肤毒黄素 法 HAT THE BUILD IN THE TANK THE STREET a serve that we remained there a the left for the of the company in the text of the text that we को अध्यक्त की जात । जहां की का en mainte à en region en affaire.

الواديات والراجيس المعدد على الراج الأراج ا ent that property and in the For the tension of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

there is the task and the contraction

and the without the same the Substitute of the second of the manage of see 435.3 %

CHANGES

Joller: 6,31 F 1 og towns wind to reques Hayarin rest filtrans (1974) (1975)

Primer were seen and الردايد المالا والموسعونيك الجروا حوافقه

 $\mathcal{T}_{m} = \mathcal{T} \circ \mathbb{R}(\mathbb{Z}^{n}) \otimes \mathbb{R}(\mathbb{R}^{n}) \otimes \mathbb{R$ 

MAKETA STATE

Market Carlos and South Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos and Carlos an

BONGSHAM TO BE IN ESTABLISH SHIP IN Separation of the second second

RE EXPRES SE PRESSON SME

ইয়ালে প্রাকৃতি প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব কর্ম । বিশ্ব বিশ্ব কর্ম বিশ্ব কর্ম । বিশ্ব ক্রিক্টিটি কর্মনীত বিশ্ব বিশ্ব বিশ্ব কর্ম

Section of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro

机分布 建苯酚 1 2 1 2

Budden in the second of the second المواف بالمدف للمعطول الماطيات

LA VIE DE LA COLO

ARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISE

TAUR DES EUROMONNAIES

ui undiantere en

....

李中*帝心*性语 (1887)

••• Le Monde • Vendredi 14 août 1987 23

## Marchés financiers

| BC                                                                           | JC                                              | R                                   | <u>SE</u>                                                        | D                                                                 | E                                        | P                                          | AR                                   | IS                                                               |                                |                                  |                              |                                                                     |                                                         |                                               |                                  |                                                                     |                                                        |                                        |                                                                          |                                       | 12                                          | A                                                             | OU                                                                      | T                                            | Cours relev                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Cosper VAI                                                                   | LEUR\$                                          | Cours<br>précéd.                    |                                                                  | unior %                                                           |                                          | ·                                          | ·                                    |                                                                  |                                |                                  | Rè                           | gleme                                                               | ent r                                                   | nens                                          | sue                              |                                                                     |                                                        |                                        |                                                                          |                                       | Compen-                                     | VALEUR                                                        | 1. 1.                                                                   | Premer De                                    | omer %                                                                  |
| 4250 C.N.E.<br>1232 B.N.P.                                                   |                                                 | 1932<br>4290<br>1170<br>1130        | 1949 80 196<br>4247 425<br>1170 117<br>1127 112                  | 7 - 0                                                             | 54 Comp                                  |                                            | EURS                                 | Cours Premie<br>récéd. cours                                     |                                | %<br>+-                          | Compen-<br>sation            | VALEURS                                                             | Cours Prent<br>Pricéd. cou                              |                                               | %<br>+-                          | Compan-<br>sation                                                   | ALEURS                                                 |                                        | emer Demer                                                               | %<br>+-                               |                                             | Buffelstons<br>Chase Manh.<br>De Boers                        | 137 50<br>269<br>94 35                                                  | 280   27                                     | 96 20 - 09<br>19 + 37<br>13 90 - 04                                     |
| 1257 Crid. L<br>3000 C.S.E.<br>1900 Renaul                                   | Lyon. T.P.                                      | 1255<br>3070<br>1920                | 1253 125<br>3110 311<br>1820 191                                 | 3 - 0<br>0 + 1<br>6 - 0                                           | 16 790<br>30 1110<br>20 -240             | Crédit /                                   | North 14                             | 777 777<br>065 1075<br>233 234                                   | 777<br>1075<br>233 90          | + 0 94<br>+ 0 39                 | 880                          | Locabail Iramob.<br>Locabrance 🖈 .<br>Locindus                      | 780 800<br>597 597<br>840 860                           | 597                                           | + 256                            | 1720 Sa                                                             | lomon<br>Ivepar                                        | 1955 196<br>1555 155<br>757 75         | 50 1960<br>55 1555<br>51 750                                             | + 0 26                                | 2100<br>87<br>1090                          | Deutsche Bank<br>Dome Mines<br>Dresdner Bank                  | . 2350<br>. 105<br>1199                                                 | 2344 234<br>105 10<br>1200 119               | 40   - 04<br>94 80   - 01                                               |
| 1210 St-Gob<br>1322 Thomas<br>465 Accor                                      | bein T.P<br>eon T.P                             | 1233<br>1225<br>465 50              | 1235 123<br>1228 123<br>468 50 46                                | 10 + 0<br>15 + 0<br>18 - 0                                        | 16   420<br>24   355<br>11   2130        | Darry (                                    | r S.A                                | 233 234<br>880 2660<br>435 429<br>360 364<br>175 2195<br>300 300 | 2665                           | - 0 56<br>- 0 92<br>+ 0 92       | 1160<br>520<br>1450          | L Vuitton S.A &                                                     | 1170 1147<br>485 484<br>1439 1425<br>61 90 82           | 1164                                          | - 051<br>- 237<br>- 063          | 790 Sa<br>1290 Sa<br>405 Sc                                         | upquet (Nu)<br>teneider +                              | 752 73<br>1290 13<br>398 3             | 36 737<br>30 1330<br>97 399                                              | - 092<br>- 199<br>+ 310<br>+ 025      | 770<br>555<br>74                            | Dnefontain Cad<br>Du Pont-Nem,<br>Eastitian Koda<br>East Rand | 796<br>L. 619<br>85 70                                                  | 806 80<br>630 63<br>83 8                     |                                                                         |
| 670 Air Lice<br>2480 Aicetel<br>1960 Aie Se                                  | el<br>Reperma                                   | 2070                                | 680 57<br>2352 235<br>2070 207                                   | 18 + 0<br>11 - 0                                                  | 15 520<br>38 455                         | D.M.C.<br>Drougt                           | Assur                                | 300 300<br>507 513<br>444 443<br>300 2300                        | 300<br>500<br>443<br>2300      | - 138<br>- 023                   | 670<br>480<br>1780           | Mar. Wender (Ly)<br>Mar. Wender (Ly)                                | 686   686<br>439   434<br>1920   1920                   | 412<br>1812                                   | + 032<br>- 615<br>- 042          | 875 S.6<br>880 Se<br>450 Se                                         | CREG<br>bt                                             | 698 7<br>870 8<br>435 4                | 14 114<br>06 712<br>70 870<br>35 435                                     | + 201                                 | 240<br>575                                  | Electrolux<br>Erresson<br>Exxan Corp<br>Ford Motors .         | . 61B                                                                   | 296   29<br>247   24<br>635   63<br>673   67 | \$5 + 01<br>\$5 + 21                                                    |
| 490 ALSI<br>405 Aisthor<br>2340 Arjum                                        | PL<br>om tk<br>L Prioux<br>sdat-Rev             | 479<br>362<br>2383<br>530           | 470 10 47<br>369 36<br>2384 23<br>536 55<br>1180 115<br>1090 105 | n l. i                                                            | 2200<br>1210<br>29 1210                  | Durpez<br>Esux (C<br>Ecco +                | #                                    | 105 1115<br>192 1184<br>247 1245                                 | 1110<br>1212<br>1226           | + 0 45<br>+ 1 68<br>- 1 68       | 3200<br>1310                 | Meritin-Gerin 🖈 .<br>Michelin<br>Mich (Cie)                         | 1245   1226                                             | 50 317 50<br>1 187                            | + 024<br>+ 083<br>+ 144<br>- 465 | 55 S.I<br>530 Se                                                    | FLME<br>G.E                                            | 1394 14<br>61<br>507 5                 | 00 1400<br>51 85 60 70<br>03 500                                         | + 043<br>- 049<br>- 138<br>+ 298      | 110<br>110<br>350                           | Freegold<br>Gencor<br>Gen. Decor.<br>Gen. Belgique            |                                                                         |                                              | 04 10   - 3 0<br>17   - 1 1<br>06   + 4 2                               |
| 1230 Aux. E<br>1130 Avions<br>580 BAPP                                       |                                                 | 1162<br>1100<br>560                 | 1180 118<br>1090 108<br>545 64<br>380 37<br>808 81<br>527 57     | 4 + 2<br>10 - 0<br>15 - 2                                         | 75 380<br>91 346<br>68 816               | El-Aqu<br>Epeda                            | estific.)<br>B-Faura .               | 330   325<br>842   867                                           | 1018<br>379 50<br>325<br>867   | - 020<br>- 012<br>- 152<br>+ 297 | 1040<br>51                   | Min. Salsig. (Mz)<br>M.N. Penarroya                                 | 314 311<br>1251 1220<br>53 56<br>2810 2820              | 1220<br>50 55                                 | - 096<br>- 248<br>+ 377<br>+ 036 | 590 Sa<br>425 Sh<br>1200 Sa                                         | meo-U.P.H. 🛊<br>meor (Li)<br>as Rosaignei 📌            | 578 5<br>410 4<br>1141 11              | 75 580<br>15 415<br>60 1180                                              | + 035<br>+ 122<br>+ 342               | 515                                         | Gen. Motors .<br>Goldfelds<br>GdMetropolite                   | 567<br>144<br>in 55 40                                                  | 571 57<br>140 13<br>55 90 6                  | 71 + 0 2<br>39 90 - 21<br>55 90 + 0                                     |
| 820 Bail Inv<br>625 B.N.P.<br>650 Cle Bar                                    | anceire                                         | 808<br>528<br>843                   | 908 8:<br>527 6:<br>648 8:<br>487 90 44                          | ın 1 ± n                                                          | 25 2860<br>500<br>09 2290                | Esso S                                     | Int. (DP) . 2                        | 790 3839<br>701 2750<br>485 485<br>161 2170                      | 3850<br>2750<br>10 482<br>2160 | + 158<br>+ 181<br>- 062<br>- 008 | 995<br>172                   | Moulinex<br>Navig, Micros<br>Nord-Est<br>Norden (Ny)                | 74 75<br>950 928<br>154 20 154                          | 75 10<br>3 940<br>4 10 152 50                 | + 149<br>- 105<br>- 110<br>+ 112 | 430 Sc<br>230 Sc<br>245 Sc                                          | minco<br>kciéżé Générale<br>kdecco<br>kdero (Na)       | 426 50 4<br>217 2<br>235 2             | 96   596<br>25   425<br>15   215<br>35   235                             | - 0 17<br>- 0 35<br>- 0 92            | 94 .<br>43<br>1050<br>150                   | Harmony<br>Haschi<br>Hoedrist Akt.<br>Imp. Chemical           |                                                                         | 52 40 5<br>1118 111                          | 93 80   - 2 2<br>51 90   + 3 1<br>18   - 0 1<br>56 70   + 2 1           |
| 520 Biglin<br>900 Berger<br>706 Sic * .                                      | n-Say 🛊<br>r (), (b)                            | 481 10<br>492<br>900<br>713         | 500 (49<br>886 (89<br>716 (7)                                    | 01                                                                | 22 3800<br>67 660                        | Euroma<br>Europe                           | arché 3<br>21° i 1;                  | 415   1410<br>960   3940<br>605   610<br>235   1146              | 1440<br>3940<br>605            | + 177<br>- 051<br>- 598          | 7 580<br>1 1170<br>1680      | Nouvelles Gel.<br>Occident. (Gén.)<br>Omo.F.Pesis<br>Olide-Caby     | 445 450<br>530 635<br>1105 1095<br>1620 1570<br>191 185 | 5   1096<br>3   1590                          | + 094<br>- 063<br>- 185<br>+ 105 | 150 Sc<br>455 Sc                                                    | xdesho<br>genal (Ny)<br>genap<br>gam-Alfb. ★ .         | 135 10   1<br>  464   4<br>  2470   24 | 35 10 135 10<br><b>54   4</b> 55                                         | - 053<br><br>- 194<br>+ 053           | 1000<br>380<br>162<br>92                    | 1841<br>177<br>ko-Yokado<br>Matsushoa                         | 1035<br>409 10<br>174 50                                                |                                              | 07   0                                                                  |
| 1150 Bongs<br>99 B.P. Fr                                                     | rain S.A<br>Quad<br>Franco                      | 1195<br>98 80                       | 1400 143<br>2845 28<br>1205 120<br>98 30                         | 15   -0<br>50   +0<br>50   +0<br>56 30   -0                       | 55 740<br>18 1050<br>42 200              | Factors<br>Ficher-<br>Fineste              | basche 1<br>ehk                      | 698 593<br>121<br>199 50 198<br>143 133                          | 690<br>10 199                  | - 116<br>- 025<br>- 975          | 440<br>3730<br>455           | Opti Paribas                                                        | 410 400<br>3871 3851                                    | 8 400<br>1 3857<br>1 50 441                   | - 244<br>- 036<br>+ 023          | 960 Sc<br>570 Sc                                                    | turta Perrier<br>ovec tk<br>nie-Batignol<br>refor      | 1617 IS                                | 70 2483<br>30 829<br>69 865<br>12 512<br>85 585                          | + 024<br>- 035<br>- 097<br>- 017      | 1130<br>440<br>320<br>300                   | Merck<br>Manesota M.<br>Mabil Corp.<br>Morgan J.P.            | 1237<br>477<br>330 50                                                   | 1251 124<br>495 45<br>342 34                 |                                                                         |
|                                                                              | em S.                                           | AMBIU I                             | 4900   496<br>2450   243<br>1265   126<br>3150   315             | 10   - 0<br>20   - 0<br>35                                        | 20 1250<br>82 1220<br>400                | Fromer<br>Gal. La<br>Gescor                | geries Bel 1<br>einyette († 1<br>ene | 278   1283<br> 220   1220<br> 420   420                          | 1264<br>1230<br>420            | + 083                            | 1390<br>1390<br>975          | Pechelbrons * . Penhost Pemod-Ricard .                              | 1239 1226<br>1331 1339<br>950 920                       | 0   1240<br>8   1338                          | - 084<br>+ 008<br>+ 053<br>- 179 | 590 Ta<br>3060 Ta                                                   | mthelabo *<br>Nes Luzenac<br>N. Bact<br>Nomeon-C.S.F.  | 630 6<br>3224 32                       | 85 585<br>297 90<br>30 630<br>11 3230<br>162 1246                        | + 344                                 | 42700<br>215<br>280                         | Nestié<br>Norsk Hydro .<br>Ofsd                               | 43100<br>240 50<br>264                                                  | 43100 4<br>239 10 2<br>260 80 2              | 13150 + 0<br>39 10 - 0<br>50 80 - 1                                     |
| 179 Casino<br>146 Casino<br>1250 C.C.M.                                      | o                                               | 169 20<br>136<br>1345               | 174 90 11<br>138 40 13<br>1330 13                                | 7050 + 0<br>33 - 2<br>30 - 1                                      | 77 690<br>21 2300<br>12 695              | Géoph<br>Gertan<br>GTM-E                   | ed                                   | 958 1960<br>876 678<br>2325 2315<br>685 661                      | 2315<br>690                    | - 04<br>+ 22<br>- 04<br>+ 37     | 2 13 50<br>2280              | Paugeot S.A                                                         | 2235 2211<br>702 700                                    | 440 14 45<br>9 2225<br>0 705                  | + 175<br>- 203<br>- 045<br>+ 043 | 490 To<br>104 To<br>2030 To                                         | otal (CFP) (                                           | 442 10 4<br>95 20<br>2013 20           | 148 90   442 10<br>95 05   95 10<br>107   2008                           | - 011<br>- 025                        | 590<br>160<br>550                           | Petrofina<br>Philip Morts<br>Philips<br>Outries               | 640<br>162 70<br>552                                                    | 653 6<br>161 30 1<br>560 5                   | 51 + 1<br>6130 - 0<br>58 + 1                                            |
| 2010 CFAI                                                                    | <u>.</u>                                        | 342 10                              | 307 8<br>750 7<br>2000 19<br>340 20 3                            | 1020 l – 0                                                        | 03   2800<br>05   745<br>56   1310       | Hacher<br>Henen                            | ete ★ 2<br>(Le)                      | 586   695<br>2704   2710<br>750   740<br>1420   1421             | 2750<br>740<br>1427            | + 496<br>+ 176<br>- 133<br>+ 046 | 3 1130<br>3 875              | Prétabail Sic Prétabail Sic                                         | 3550 3513<br>1082 1100<br>844 844<br>632 644            | 5 I 845                                       | - 070<br>+ 074<br>+ 012<br>+ 158 | 1120 U<br>500 U<br>800 U                                            | F.B                                                    | 1044 10<br>627 6                       | 20   520<br>30   1039<br>25   525<br>509   809                           | - 080<br>- 048<br>- 032<br>- 110      | 845<br>128                                  | Randlontein<br>Royal Dutch<br>Rio Tinto Zinc<br>St Helena Co  |                                                                         | 862 8<br>136 50 1                            | 775 - 1<br>162 + 0<br>135 50 + 1<br>14 40 - 0                           |
| 79 50 Chiera                                                                 | P. *<br>peurs S.A.<br>o-Chiloil.<br>ots franc * | 1285<br>73 10                       | 1290 12<br>1291 12<br>73<br>1015 10                              | 188   + 0<br>73   - 0                                             | 23 390<br>14 4750                        | lance. F                                   | Plaine-N<br>Nédaux                   | 169 90 170<br>399 398<br>5220 5200<br>615 515                    | 90 399<br>5200                 | + 000<br>- 030<br>- 170          | 265<br>8 1490                | Promotès<br>Promotés S.A *<br>Radiotecho.<br>Rafi. Dist. Total      | 1900 190<br>331 33<br>1415 142<br>103 20 10             | 1 1900<br>2 337<br>0 1440                     | + 181<br>+ 177<br>- 155          | 670 U                                                               | C.B. ±<br>nibel<br>aléo<br>alourec                     | 682 8<br>582 8                         | 270 10) 286<br>590   690<br>587   591<br>61 800   61 80                  | + 6 72<br>+ 1 17<br>+ 1 55<br>+ 2 15  | 144<br>2200                                 | Schlumberger<br>Shell transp.<br>Semens A.G.<br>Sony          | 311<br>142 80<br>2268<br>205 50                                         | 142 50 1<br>2293 23                          | 111<br>142 50 - 0<br>100 + 1<br>11 80 + 3                               |
| 174 Codera<br>335 Coline                                                     |                                                 |                                     | 818 8<br>162 10 1<br>321 50 3                                    | 15<br>59 – 1<br>30 + 1                                            | 85 850<br>23 1710                        | interta<br>J. Lefa<br>J. Lefa<br>J. Leb, B | echnique                             | 1424   1425<br>843   857<br>1651   1700                          | 1425<br>832<br>1700            | + 00<br>- 13<br>+ 29             | 7 2990<br>0 450<br>7 1420    | Redoute (Le) ★<br>Robus finencière<br>Roussel-Uctef                 | 2954 297                                                | 0 2988<br>750 44750                           | + 0 07                           | 490 V<br>1030 E<br>151 A                                            | ia Banque<br>K-Gabon<br>max, Inc                       | 441 4<br>1080 10<br>178 50             | 142 440<br>199 1096<br>180 178 9                                         | - 023<br>+ 148<br>+ 022               | 190<br>24<br>415                            | T.D.K.<br>Toshiba Corp<br>Undever                             | 216<br>27 50<br>448                                                     | 224 10 2<br>28 05<br>450 50 4                | 27 80 + 4<br>27 80 + 1<br>150 50 + 0                                    |
| 250 Compt<br>675 Compt<br>1180 Créd.                                         | pt. Entrept.<br>pt. Mod.<br>Fancier             | 236<br>725<br>1245                  | 2041 20<br>231 2<br>710 7<br>1228 12<br>555 5                    | 34 ~ 0<br>15 - 1                                                  | 85 1680<br>38 5400<br>80 5000            | Lipbon<br>Lippon                           | nd (DP)                              | 1615   1618<br>1630   1679<br>2660   2651<br>1240   2240         | 1585<br>2865<br>2270           | + 22<br>+ 01<br>+ 13             | 9 5480<br>9 235              | Roussel-C.N.L.,<br>R. impirials (Ly)<br>Sade<br>Segam               | 5880 553<br>224 22<br>1871 187                          | 0 220                                         | - 2 BA<br>- 1 79                 | 190 A<br>168 A                                                      | mer, Express<br>mer, Teleph.<br>nglo Amer. C.<br>mgold | 218 40<br>166                          | 244 50   250<br>221   218<br>165 50   165 6<br>740   740                 | + 4 50<br>- D 18<br>- D 24<br>+ 2 07  | 890<br>330                                  | Unst. Techn. Vaal Reess . Volvo West Deep .                   | 358<br>890<br>354 30                                                    | 860 8<br>364 3                               | 364 + 1<br>364 - 2<br>364 + 2<br>399 50 - 1                             |
| 520   Crédit<br>145   C.C.F.                                                 | . F. IO.                                        | 625<br>136                          | 555 5<br>136 20 1                                                |                                                                   | 22   2000                                | Louieu                                     | r                                    | 743 747<br>1980 1980                                             | 759<br>1960                    | 1 + 21                           | 5 450<br>1290                | Seint-Gobain<br>St-Louis B                                          | 468 90 47<br>1296 128                                   | 2   47480                                     | + 126<br>- 046                   | 1040 B                                                              | ASF (Akt)                                              | 1119 1                                 | 144   1144<br>210   1211                                                 | + 2 23<br>+ 0 50                      | 450                                         | Xeros Corp.<br>8 Zembie Corp.                                 | 499                                                                     | 493 4<br>2 34                                | 193 - 1<br>2 40 + 4                                                     |
| VALEUR                                                                       | RS (                                            | %<br>Su nom.                        | % du                                                             | VALEU                                                             |                                          | Cours<br>préc.                             | Demier                               | VALE                                                             | —-г                            | Cours<br>préc.                   | Demier                       | VALEUR                                                              | S Cou                                                   |                                               | ,                                | ALEURS                                                              | C (séle                                                | Racher<br>net                          | VALE                                                                     |                                       | mission<br>ais incl.                        | Rachat net                                                    | VALEUI                                                                  | pe En                                        | 12/8                                                                    |
| O<br>Emp. 7 % 1973                                                           | Dbliga                                          | tions                               |                                                                  | Champes (Ny)<br>C.L.C. (Firenc.<br>C.L. Maritime                  | dd                                       | 153<br>328<br>625                          | 150<br>325<br>614                    | Magazins (Ja<br>Magnant S.)<br>Maritimes P                       | ·                              | 251<br>113<br>386                | 251<br>114<br>410            | Taitringer<br>Testut-Asquites<br>Tour Sifel                         | 1881<br>525                                             | 1882<br>525                                   | A.A.A.<br>Actions                | France                                                              | . 830 64<br>. 481 74                                   | 810 38<br>464 33<br>375 04             | Fructilizance                                                            |                                       | 824 97<br>558 13                            | 804.85                                                        | Panhas Epargoe<br>Panhas Franca .<br>Panhas Opportu                     | 15                                           | 5401 77 15371<br>106 87 103<br>111 35 100                               |
| Emp. 8,80 % 77                                                               | 7                                               | 125 50<br>100 20<br>102             | 1 972<br>0 857<br>10 145                                         |                                                                   |                                          | 530<br>650<br>580                          | 500 .<br>640 g                       | Métal Déplo<br>Mors<br>Naval Wors                                | yő                             | 421<br>173<br>85                 | 418<br>156 30<br>85          | UEner S.M.D<br>U.A.P                                                | 760<br>2501<br>1652                                     | 720<br>2585                                   | Actors<br>Actifica<br>A.G.F.     | selectives<br>andi<br>Actions (ex-CIP)<br>5000                      | 620 59<br>639 01<br>1294                               | 598 16<br>615 91<br>1262 44            | Fructo ECU<br>Fructo Première                                            | 8                                     | 1789 51<br>586 22<br>1029 83                | 8 1565 60<br>557 85<br>10866 83                               | Pasibas Peternoi<br>Pasibas Revenu<br>Parnesse Valor                    | ine                                          | 582 82 52<br>93 62 9<br>1077 77 107                                     |
| 13,25 % 80/90<br>13,80 % 80/87<br>13,80 % 81/89                              | 9                                               | 105 50<br>100 95<br>106 90          | 2 570<br>11 380<br>7 940                                         | Coiradel (Ly)<br>Cogifi<br>Comiphos                               |                                          | 1855<br>434<br>612                         | 434<br>575                           | Navig. (Net.<br>OPB Paribst<br>Optorg                            | da)                            | 196<br>306<br>260                | 172 o<br>312<br>236 50 o     | Verwe Clicapet .<br>Vicar                                           | 1439                                                    | 1420<br>1800                                  | AGF.I<br>AGF.I                   | ECU<br>Interfonde<br>Invest                                         | 1081 83<br>453 79<br>106 20                            | 442 72<br>103 51                       | Gestion Améri<br>Gestion Orient                                          | 5<br>Na                               | 1047 48<br>6796 05<br>393 61<br>191 67      | 1046 43<br>56644 44<br>375 76<br>182 98                       | Patravire Rem<br>Phone Piaceme<br>Pierre Kwastes.<br>Piacement A        | rts                                          | 1619 20   158<br>247 90   24<br>774 77   73<br>1076 86   1071           |
| 16,75 % 81/87<br>16,20 % 82/90<br>18 % jun 82                                | 0                                               | 100 68<br>115 30<br>117 10          | 15 465<br>9 409<br>2 842                                         | Cle Indestricité<br>Comp. Lyun-A<br>Concorde (Lui                 | Jenn                                     | 3630<br>745<br>965                         | 3700<br>750<br>862                   | Ordel (LT) C.<br>Origny-Desi<br>Palais Nouvi                     | roise                          | 2600<br>1150<br>1000             | 2599<br>1150<br>1000         | Virax                                                               | 655                                                     | 670                                           | A AGF.                           | OBUG<br>Sécurité                                                    | 10172 58<br>677 07                                     |                                        | Gestion Sécuri<br>Gestion Seave<br>Gestion Uni-Ja<br>Gestion Agent       | nount 1                               | 769 99<br>1552 46<br>165 06                 | 10428 11 0<br>735 07<br>1482 06<br>161 43                     | Placement un-ti<br>Placement J<br>Placement Prem                        | 20206 ?<br>5                                 | 10205 32   7020<br>14909 34   5490<br>11897 87   5189                   |
| 14,50 % 46, 83<br>13,40 % 66c 83<br>12,20 % oct. \$4                         | 13                                              | 1 15 45<br>1 15 50<br>108 10        | 6 920<br>8 627<br>10 328                                         | C.M.P<br>Créd. Gés. Ind<br>Cr. Universel (<br>Crédial             | Ciel                                     | 39 50<br>923<br>710<br>138                 | 38 50<br>777<br>899<br>137 10        | Parities-C2P Paris France Paris-Ortics Partenhee                 | •                              | 395<br>300<br>350<br>792         | 395<br>300<br>349 50<br>787  | 1                                                                   | trangèr                                                 |                                               | ALT.0<br>Americ<br>Americ        | )                                                                   | 185 06<br>5945 03<br>819 49                            | 178 37<br>5675 45<br>782 33            | Gestion Mobili<br>Gest. Randem<br>Gest. SQ. Fran                         | ent                                   | 776 11<br>472 06<br>739 03                  | 740 92<br>450 65<br>705 52                                    | Pracements Ren<br>Pracements Sec<br>Planinter<br>Première Obliga        | asité 10<br>1                                | 11573 94   1157<br>14491 76   10449<br>1025 85   100<br>10439 01   1041 |
| 11 % #4. 95<br>10,28 % mas 9<br>ORT 12,75 % 85<br>OAT 10 % 2000              | 86<br>83                                        | 105 90 1<br>101 90<br>1760<br>89 15 | 5 214<br>4 317<br>2 131                                          | Darblay S.A. Dalatanda S.A. Dalatanda S.A.                        |                                          | 579<br>1004<br>1401                        | 596<br>1000<br>1401                  | Patern, Riso<br>Pathé-Ciné                                       | . Div                          | 1360<br>705<br>333               | 1330<br>700<br>337           | A.E.G                                                               | 505                                                     | 506<br>224                                    | Arbitraç<br>Argona<br>Associa    | ude<br>ges court terme<br>luggs<br>a Première                       | 5434 76<br>438 83<br>24681 94                          | 5423 92<br>4 18 93<br>24681 94         | Haussmann As<br>Haussmann Co<br>Haussmann Es<br>Haussmann E              | uit terme<br>Argné<br>rope            | 1184 58<br>1191 27<br>1355 82<br>2292 16    | 1184 58<br>1185 34<br>1355 82<br>2208 31                      | Priv Association<br>Province Investo<br>Quartz<br>Rentació              | SS                                           | 1485 39   2148<br>565 51   53<br>115 96   11<br>162 65   16             |
| CAT 9,50 % 194<br>CAT 9,50 % 194<br>CA. Franco 3 %                           | 197<br>198                                      | 101 60<br>99 40<br>160              | 6 591<br>5 236                                                   | Oidot-Bottin ,<br>Ease Bass, Vi<br>Ease Vittal                    | żny                                      | 875<br>1350<br>2830                        | 910 d<br>1396<br>2830                |                                                                  | ect                            | 950<br>876<br>153 50             | 931 t<br>152 50              | American Brands Am. Petrolica Arbed                                 | 316<br>370<br>240                                       | }  ::::                                       | Auteric<br>Ann Eu                | c                                                                   | 1434 83                                                | 1393 14<br>109 70                      | Haussmann Fr<br>Haussmann O<br>Haussmann O<br>Horizon                    | ACROISE                               | 1050 19<br>1273 93<br>1485 07<br>1178 17    | 1012 23<br>1273 93<br>1431 39                                 | Revenus Trimes<br>Revenu Vert<br>Póvoli Plus<br>Sa-Honoré Asec          | striels                                      | 5638 05 558<br>1129 36 112<br>1058 01 100<br>14012 60 1394              |
| CAB Boyes jany.<br>CAB Pados<br>CAB Sasz                                     | .62                                             | 101 75<br>102 20<br>102 20          | 1027<br>1027<br>1027                                             | Economats Co<br>Bectro-Banqu<br>Bi-Antargaz<br>EL.M. Lablan       | •                                        | 606<br>370<br>642<br>942                   | 610<br>370<br>643<br>942             | Promodis<br>Providence<br>Publicis                               | S                              | 470<br>1350<br>1720<br>2678      | 460<br>1340<br>1700<br>2678  | Astaniante Mine<br>Boo Pop Espano<br>Banque Morgan<br>Banque Ottoma | 459<br>                                                 | 445                                           | Bred Ar<br>Bred in               | -investiss<br>seociatores<br>terretionei<br>i Plus                  | 2850 56<br>102 7;                                      | 2642.63<br>100.72                      | IMLS.L<br>Indo-Suez Val<br>Ind. française<br>Interobliq                  |                                       | 612 88<br>797 08<br>13414 52<br>11837 70    | 505.00                                                        | St-Hanaré Bio-e<br>St-Hanaré Pazi<br>St-Hanaré P.M.                     | iment<br>inge<br>E . ,                       | 901 69 86<br>996 94 96<br>492 78 47                                     |
| CR# jamu, 82<br>PTT 11,20% 85<br>CFF 10,30% 86                               | 5                                               | 101 75<br>103 10                    | 1 027<br>7 208                                                   | Energia (B)                                                       | a                                        | 281<br>584<br>3215                         | 281<br>583                           | Reft, Sout.                                                      | R                              | 150<br>440<br>309                | 156<br>480                   | B. Régl. Internet<br>Br. Lambert<br>Canadian-Pacific                | 58<br>662                                               | 500   59980<br>2 673<br>240   1325            | CIP (vo<br>Conser<br>Contain     | oir AGF Actional<br>Nichmo<br>Court terme                           | 405 19<br>1254 37                                      | 389 61<br>1 1254 37                    | intersélect Fra<br>intervaleus in<br>invest. cet                         | ACR                                   | 475 91<br>677 38<br>14249 50                | 454 33<br>646 65<br>14221 08                                  | St-Hanoré Real<br>St-Hanoré Ren<br>St-Hanoré Serv<br>St-Hanoré Tech     | demest . 1<br>Aces<br>hnoi                   | 11311 93   1126<br>11347 90   1126<br>530 17   54<br>808 94   77        |
| CRE 11,50% 85<br>CNT 9% 86<br>CRH 10,90% 66                                  |                                                 | 104 95<br>90 20<br>101 10           | 2 008<br>2 833<br>8 074                                          | Europ. Accum<br>Eturoit<br>Ficuloss                               | 4                                        | 72<br>2525<br>268                          | 72<br>2635<br>257 30 c               | Rochelorza<br>Rochette-C<br>Rosario (Fir                         | 19 S.A                         | 486<br>78<br>792                 | 505 6<br>73 30<br>820        | COmmerzbank Dert. and Kraft De Bears (port.)                        | 950                                                     | 960<br>3 390                                  | Conec<br>Credita<br>Drosot       | Intéris gira<br>à<br>ter                                            | 963 75<br>527 35<br>706 3                              | 920 09<br>512 03<br>674 28             | kwest.Obligat<br>Japano:<br>Jaune épergn<br>Lutiliste Améri              | gue                                   | 17679 42<br>185 86<br>239 11<br>297 08      | 17544 13<br>180 47 ♦<br>235 58<br>283 62                      | St-Horteri Valo<br>Sécurois<br>Sécur Mobilier<br>Sécuri Taux            | 1                                            | 12119   1207<br>10895 76   1086<br>402 90   31<br>10446 07   1044       |
| VALEUR                                                                       | RS                                              | Cours<br>préc.                      | Dernier<br>cours                                                 | Francisco (Cie.) Francisco (Cie.) Francisco (Cie.)                |                                          | 438<br>1000<br>589<br>5700                 | 411<br>980<br>569<br>5700            |                                                                  |                                | 245<br>101 90<br>396<br>1310     | 241<br>105<br>359<br>1305    | Dow Chemical<br>Gén. Belgique .<br>Gevaert                          | 619                                                     | 9 632<br>1 1256                               | Drougt<br>Drougt<br>Equation     | Hmestiss<br>Sécurité<br>Sélection                                   | 250 60<br>134 7:<br>1175 33                            | 248 84<br>128 64<br>1157 95            | Laffitte-co-te<br>Laffitte-Expen<br>Laffitte-Invasor<br>Laffitte-Invasor | sion                                  | 58313 64<br>900 13<br>342 19<br>260 36      | 583 13 64<br>858 31<br>326 67<br>248 55                       | Sélection Crois<br>Secaden (Caso<br>Sicau-Associae<br>S.F.L.fr. et étr. | sance<br>ien BP)                             | 563 83 5<br>731 73 77<br>1396 57 13<br>570 53 66                        |
|                                                                              | Acti                                            | Ons                                 |                                                                  | Foncine                                                           |                                          | 560<br>1145<br>340                         | 574<br>1145<br>340                   | Sefic-Alcas<br>SAFT<br>Saga                                      |                                | 885<br>2090<br>295               | 2100<br>285                  | Goodyeer<br>Grace and Co<br>Guif Canada Co                          | 476                                                     | 470                                           | Energia                          | P Sicav<br>leurs<br>L                                               | 9316 25<br>302 80                                      | 9089 02<br>289 13                      | Laffre-Japor<br>Laffre-Obig<br>Laffre-Pace<br>Laffre-Ran                 | nents                                 | 361 37<br>148 02<br>63462 21<br>218 16      | 344 98<br>141 31<br>63452 21<br>208 27                        | Sizer 5000<br>Silveriance<br>Silvern                                    |                                              | 361 33 3<br>584 17 56<br>463 55 4                                       |
| Acies Peegect .<br>Agache (Stá. Fin<br>A.G.F. (St. Cost.)                    | ia]                                             | 1075<br>2147<br>800                 | 1071<br>2200<br>768                                              | France (La) .<br>France (La) .<br>From. Paul Re                   | )                                        | 349<br>7100<br>540                         | 349<br>7050<br>950                   | St-Gobein (<br>Salans du M<br>Sanofi                             | idi                            | 430<br>558                       | 405<br>556                   | Honeywell Inc.<br>I. C. Industries<br>Johannesburg                  | 577<br>221                                              | 8 224<br>0 1550                               | Eperco<br>Epergr<br>Epergr       | ourt Sicav<br>ne Associations<br>ne-Capasi<br>ne-Capasi             | 4043 4<br>24205 2<br>7839 6                            | 2 4033.34<br>4 24158.99<br>B 7762.08   | Laffitte-Tokyo<br>Lion-Associas<br>Lion-Court per<br>Lion-Inspigiso      | ions 1                                | 1393 50<br>11280 63<br>13964 85<br>22586 15 | 1330 31<br>11280 63<br>113964 85<br>22529 83                  | Silvanoria<br>Silvinger<br>S.R.L<br>Sopppanyre .                        |                                              | 208 51 2<br>462 29 4<br>1390 29 13<br>382 76 3                          |
| Atpic Hydrayl<br>Attel<br>Astony                                             |                                                 | 850<br>250<br>385                   | 815<br>280 d<br>386                                              | GAN<br>Gesmont<br>Gévelot                                         |                                          | 1326<br>580<br>919                         | 1331<br>522<br>920<br>465            | Satam<br>Sauines                                                 | 96                             | 179<br>165<br>66<br>250 10       | 179<br>155<br>85 50          | Latoret                                                             | 276<br>b 6                                              | 8 280<br>2 48                                 | Epangr<br>Epangr<br>Epangr       | ne-industr<br>ne-inder ,<br>ne-i                                    | 797 2<br>737 8<br>52781 4                              | 3 761 08<br>2 718 07<br>3 52781 40     | Livret porteile<br>Méditerranée                                          | £0                                    | 70221 33<br>686 88<br>189 09                | 69526 07<br>666 87<br>180 52                                  | Sognot<br>Sognot                                                        |                                              | 63786 96 618<br>49656 29 482<br>77411 43 766<br>1181 66 11              |
| Ameir Pathictal<br>Bate C., Minesco<br>Baseque Hypoth,<br>Biophin-Say (C.L.) | 6                                               | 2570<br>370<br>456<br>350           | 2630<br>355 a<br>458<br>345                                      | Gr. Fin. Const<br>Gds Moul. Pa<br>Groupe Victor<br>G. Trensp. los | is                                       | 465<br>372<br>2310<br>630                  | 356<br>3310<br>620                   | SCAC<br>Senelle Me                                               | ubeuge                         | 775<br>507<br>195                | 775<br>515<br>200            | Noranda<br>Oliveti                                                  | 294<br>16:<br>3                                         | 0 2900<br>5 170<br>4 10 34 6                  | Epargr<br>Epargr                 | re-Long-Taune<br>ne-Oblig.<br>ne-Obsetre<br>ne-Unie                 | 197 1<br>996 4                                         | 1 182 10<br>4 896 44                   | Micenax                                                                  | stissem                               | 25459 70<br>488 19<br>5499 05               | 25459 70<br>466 05<br>5499 05                                 | Sogeria Sogies Soleil Investig. Technotic                               |                                              | 1419 19 13<br>506 04 4<br>1200 29 11                                    |
| B.G.L<br>Stocot (Gán.L.) .<br>Marry Ocean                                    |                                                 | 620<br>670                          | 620<br><br>680                                                   | HEF<br>ImmedoSA<br>Izminvest                                      |                                          | 136<br>495<br>306                          | 140<br>497<br>301                    | Serv. Equit<br>Sicil<br>Scotel                                   | Veh                            | 91 80<br>268 50<br>350           | 92<br>275<br>350             | Psichoed Hakim<br>Pfizer inc<br>Proces Gernble<br>Ricols Cy Ltd     | 63                                                      | 0 471<br>4 639                                | Eparti<br>Epsilo                 | ne-Visieur<br>blig<br>n                                             | 1259 9<br>1012 2                                       | 6 1257 45<br>0 1002 18                 | Moné J<br>Monetaffitte<br>Monevalor .<br>Muit-Otágat                     |                                       | 54501 68<br>255699 14<br>62101 11<br>428 02 | 54501 BB<br>265699 14<br>62101 11<br>408 51                   | Techno-Gan<br>Trikon<br>U.A.P. Investo<br>Uni-Associatio                | R                                            | 6573 82 62<br>5043 75 49<br>445 92 4<br>110 94 1                        |
| B.N.P. Intercond<br>Biomilication<br>Boo-Muschai<br>B.T.P.                   | •••••                                           | 291<br>5450<br>890<br>140           | 290<br>5350<br>890<br>140                                        | insmitted<br>insmittenque<br>insmittenque<br>insmitten            |                                          | 405 30<br>690<br>9850<br>520               | 405<br>681<br>9900<br>519            | Sign (Plant                                                      | Háváes)<br>je-CIP              | 235<br>390 50<br>422<br>1765     | 241<br>390 50<br>423<br>1765 | Robect Robect Rodemco Saipent                                       | 34                                                      | 0 325<br>2 20 347<br>9 50 432<br>0 20 20 4    | Euro-C<br>Eurod<br>Euro-C        | yn                                                                  | 5808<br>11310<br>52753                                 | 9   1093 50<br>4   5036 12             | NatioAssoc<br>NatioEparg                                                 |                                       | 164 16<br>8537 56<br>13418 94<br>1023 49    | 156 72<br>6524 51<br>13286 08<br>996 10                       | Ungestion                                                               |                                              | 491 07 4<br>1292 29 12<br>1291 42 12<br>952 36 9                        |
| Carphodge<br>CAME                                                            | •••••                                           | 947<br>850<br>412                   | 880 o<br>840<br>414                                              | Invest. (Stal C<br>Jacque<br>Lafigta-Bail                         | ant.)                                    | 3210<br>220<br>482                         | 3200<br>219<br>482                   | Soffe<br>Soficeral .<br>S.O.F.LP. (                              | м                              | 449<br>763<br>146                | 450<br>775<br>146            | Shell ir. (port.)<br>S.K.F. Aktielus<br>Steel Cy of Can             | 14<br>19 34                                             | 0<br>0<br>8 123                               | Finance<br>Finance<br>Foreign    | Placement<br>Valorsesion<br>av (div. per 10)<br>rai                 | 90036 6<br>13258 1                                     | 8 59857 12<br>9 12998 23<br>3 10725 43 | Natio-Irear,<br>Natio-Obliga<br>Natio-Patro                              | 500s                                  | 1141 98<br>539 60<br>1541 97<br>53947 03    | 1111 32<br>525 16<br>1500 70<br>63847 03                      | Uni-Régions<br>Univers<br>Univers-Action                                |                                              | 3187 85 30<br>2139 42 20<br>179 18 1<br>1088 02 10                      |
| Category Barn.<br>Category Lorrison<br>C.E.G.Foot.                           | <b>2</b>                                        | 489<br>709<br>855                   | 470<br>705<br>855                                                | Lambert Fried<br>Little-Bonnailer<br>Local-Expansi                | s                                        | 258<br>1390<br>281<br>390                  | 258<br><br>281                       | Southern A.<br>Sovebell                                          | utog                           | 1240<br>483<br>626<br>37         | 1203<br>480<br>626<br>10 55  | Tennaço Thom (3/8) Toray indust. in                                 | ) 6<br>6 3                                              | 8 72<br>1090 314                              | France<br>France                 | e-Gazantie<br>e-Investies                                           | 5432 5<br>277 1<br>525 4                               | 7 6140 68<br>12 276 57<br>18 501 65    | NatioRaven<br>NatioSécuti<br>NatioValen                                  | i                                     | 1049 77<br>58013 23<br>744 13               | 1039 38<br>56013 23<br>724 21                                 | Univers-Obliga<br>Valoreta<br>Valoreta<br>Valoreta                      | sions                                        | 1569 45 15<br>564 53 5<br>60227 55 596<br>1515 35 15                    |
| Contract (Ny) Contract (Ny) Contract (Ny) Contract (Ny)                      |                                                 | 2541<br>240<br>83 10<br>984         | 2590<br>241<br>89 d<br>1005 d                                    | Localinenciès<br>Locatal<br>Locatal<br>Machinen Bul               |                                          | 812<br>1735<br>45 50                       | 812<br>1702<br>48 25                 | S.P.L                                                            | sel CIP                        | 641<br>1585<br>756               | 622<br>1585<br>758           | Wagone-Lits .<br>West Rand                                          | 91                                                      |                                               | Franci<br>Franci<br>Franci       | e Net                                                               | 434 5<br>414 4<br>100 7                                | 7 430.27<br>13 402.36<br>14 97.81      | Nord-Sud Di<br>Oblice Régit<br>Obliceop Se                               | velago                                | 56 10 67<br>1 181 58<br>1019 30<br>1376 80  | 5356 25<br>1179 22 0<br>1004 24<br>1349 61                    | Vainsei                                                                 | [                                            | 79489:04 ( 794<br>pon détaché                                           |
| Second marché (sélection)                                                    |                                                 |                                     |                                                                  |                                                                   |                                          |                                            |                                      |                                                                  |                                | _ Angrap                         |                              | 490                                                                 | Fructi<br>Fructi<br>Fructi                              | ic Régions<br>Associations .<br>Capi<br>Court | 1328 6<br>302 8<br>104883 8      | 17 1328 67<br>12 298 34<br>14 104883 84                             | Obtion<br>Optimizator<br>Paramérque                    |                                        | 453 97<br>1075 03<br>658 98<br>562 70                                    | 433 10<br>1064 39<br>629 10<br>537 18 |                                             | d: dem<br>d: dem<br>+: prix                                   | t détaché<br>sandé<br>précédent                                         |                                              |                                                                         |
| VALEU                                                                        |                                                 | Cours<br>préc.                      | Cours                                                            | VALE                                                              |                                          | Cours<br>préc.                             | Cours                                |                                                                  | EURS                           | Cours<br>préc.                   | Dernier                      | Cochery                                                             | 16<br>Signe 18                                          | 15<br>180 180                                 | fruets                           | dor .,,,                                                            |                                                        |                                        | chang                                                                    | <u>-</u> -                            | B73 14                                      | <u>'                                    </u>                  | rché                                                                    |                                              | e de l                                                                  |
| AGP.SA<br>Alim Mandisa<br>Asystal<br>BAC                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | 1060<br>551<br>690<br>435           | 1030<br>590<br>570<br>435<br>782<br>970                          | Decile<br>Despot-Obl. :<br>Edizions Bells<br>Barz, S. Das         | and                                      | 900<br>294<br>720                          | 900<br>299<br>710                    | MAM.B<br>Molez<br>Mavele De                                      | (#89                           | 220<br>695<br>900<br>700         | 220<br>695<br>292<br>700     | Coperex Debois Inv. (Ca Gathot Hydro-Energie                        | sta.) 100<br>22                                         | 1000<br>5 230<br>10                           | MA                               | ARCHÉ OF                                                            |                                                        | COURS préc.                            | COURS<br>12/8                                                            | COURS DE                              | S BILLET                                    | <u>s</u> 1                                                    | MONNAIE:<br>T DEVISE                                                    | B (                                          | COURS C                                                                 |
| BICH<br>BUP                                                                  | AMOC.                                           | 789<br>956<br>700                   | i 680                                                            | Espaine Interes<br>Espand<br>Filippochi                           | <b>1111</b>                              | 35 05<br>790<br>681                        | 35.40<br>800<br>840                  | Olivetti-Lo<br>Ora, Gust.<br>Putis Bases                         | gebax<br>Fig                   | 415<br>473<br>210                | 416<br>473<br>210 10         | Hongovers<br>Metra Horl. (et<br>Micoles<br>Patarsallo-R.D.          | 111<br>34                                               | 1120                                          | ECU                              | s-Unio (\$ 1)                                                       |                                                        | 6 324<br>6 918                         | 6 334<br>6 921                                                           | 6 080                                 | 6.5                                         | BO Orfin (                                                    | kijo en berre) .                                                        | 8                                            | 3000 90                                                                 |
| Suitani<br>Catalanda Lyca<br>Catalanda                                       | a                                               | 1170<br>750<br>1235<br>885          | 1170<br>744<br>1235<br>889                                       | Guizzof<br>Guy Degree<br>LC.C                                     |                                          | 940<br>975<br>260<br>235                   | 900<br>960<br>260<br>235             | Presidence<br>Recol                                              | Eshallage .                    | 510<br>341<br>1530<br>1345       | 350<br>350<br>1530<br>1345   | Révition<br>Ritranto N.V.<br>S.M.T. Goupii                          | 30                                                      |                                               | Aller<br>Belg<br>Pays            | magne (100 D<br>jigus (100 F)<br>s Bas (100 fl.)                    | M)                                                     | 333 590<br>16 069<br>296 310           | 333 800<br>16 05 1<br>296 180                                            | 323 500<br>15 500<br>287              | 341 50<br>76 40<br>305                      | 00 Pièce i<br>Pièce i                                         | rançaise (20 fr<br>rançaise (10 fr<br>uitse (20 fr)                     | 1                                            | 540<br>363 .<br>602                                                     |
| COME                                                                         | ******                                          | 2265 ·<br>901<br>325                | 2200<br>901<br>325                                               | EDIA<br>LG.F<br>PA Indometic<br>tes, Michi Su                     | D0                                       | 191<br>309<br>219                          | 191<br>305<br>219                    | St-Honoré<br>S.C.G.P.M<br>Seme Mai                               | Manignon                       | 210<br>280<br>673                | 206<br>221 50<br>670         | Sopalest                                                            | 55<br>31                                                | 58  <br>50  <br>55 50                         | Nen<br>Grad<br>Grad              | emark (100 kr<br>vėge (100 k)<br>ade Bretagen i<br>sa (100 dracis   | (£ 1)                                                  | 87 025<br>91 600<br>9 909<br>4 417     | 87 050<br>91 690<br>9 944<br>4 419                                       | 84<br>87<br>9 600<br>4 100            | 91<br>94<br>103<br>51                       | DO Prior in                                                   | nice (20 fr)<br>zia<br>le 20 dollers .                                  |                                              | 528<br>661<br>3000                                                      |
| CEGID COMME                                                                  | Microson                                        | 1510<br>224<br>1241<br>785          | 1450<br>224<br>1250 d<br>782                                     | La Command<br>La gol Mas de<br>Loca-Investi                       | e Electro.<br>Stock<br>Secretal          | 578<br>385<br>290                          | 370<br>290                           | SEPR<br>SEPR.<br>Signs                                           |                                | 1590<br>1700<br>1450             | 1650<br>1690<br>1450         | 1                                                                   | MINIT                                                   | EL                                            | itsii<br>Sus<br>Sub              | e († 000 ires)<br>se (†00 fr.) -<br>de (†00 irs)                    |                                                        | 4 603<br>401 420<br>95 880             | 4 603<br>401 330<br>96 060                                               | 4 350<br>388 500<br>92 500            | 4 8<br>408 5<br>98 5<br>48 7                | 50 Pièce d<br>00 Pièce d<br>00 Pièce d                        | le 10 dollars .<br>le 5 dollars<br>le 50 peses .<br>le 10 fignins       |                                              | 1470<br>905<br>3455<br>551                                              |
| CALLE                                                                        | <b>27</b>                                       | 619<br>385<br>320                   | 520<br>385<br>320                                                | Locaric<br>Marsian<br>Marin immo                                  | in in in in in in in in in in in in in i | 370<br>370<br>356<br>154 90                | 370<br>355<br>359                    | Sofiaforg<br>Sofibus .<br>Sopra                                  |                                | 345<br>1010                      | 1190<br>351<br>1900<br>186   | da votr                                                             |                                                         | direct<br>le personnel<br>E puis BOURS        | Esp<br>Post                      | riche (100 sch<br>agne (100 pes<br>tugal (190 esc<br>ecta (5 can 1) | 3                                                      | 47 455<br>4 916<br>4 272<br>4 757      | 47 460<br>4 917<br>4 275<br>4 759                                        | 45 300<br>4 700<br>3 800<br>4 580     | 52<br>48<br>49                              | 00 Orlen<br>00 Orlen<br>80 Orlen                              | dres<br>ich<br>ngkong                                                   |                                              | 463 20<br>483<br>461 55                                                 |
|                                                                              | ·                                               | 3190<br>2190                        | 3186<br>2190                                                     | Mijerologia k                                                     |                                          | 154 90<br>430                              | 420                                  | Yalaus de                                                        | France                         | 359                              | 358 50                       | 1                                                                   |                                                         |                                               |                                  | on (100 yens)                                                       |                                                        | 4 168                                  | 4 183                                                                    | 4 030                                 | 42                                          | 10   Argent                                                   | Londres                                                                 | <u>l</u>                                     | 781 )                                                                   |

# Le Monde

#### ÉTRANGER

- 3 La crise du Golfe. - Thailande : les soldats laboureurs à la rescousse du développement.
- 4 Faut-il « farmer » Venise ? - I e conflit au Tchad. 6 Etats-Unis: l'intervention de M. Reagan à propos de l'« irangate ».

Le franc

en léger repli

nales, notamment à 6.31 F (contre

6,3340 F) (lire page 22), le deuts-

chemark s'est raffermi le

jeudi 13 août vis-à-vis de toutes les devises du système monétaire euro-

péen (SME). Le franc français, en

particulier, s'est affaibli par rapport à la monnaie allemande. Le deuts-

chemark s'est ainsi échangé à

3,3385 F contre 3,3360 F. Rappe-

lons que le cours-plancher du deuts-

chemark à l'égard du franc est à

D'après les cambistes, les mar-

chés étaient très nerveux et des

rumeurs de réajustement du SME

circulaient à nouveau, comme cela

Matinée du 13 août

Le point d'équilibre

Le marché parisien semble se complaire dans les positions d'équili-

bre. Jeudi matin, comme la veille,

hausses et baisses se sont compen-sées, et, à la clôture de la séance pré-

liminaire, l'indicateur de tendance

se situait pratiquement à son niveau

précédent (+ 0,04%). Avance de Casino, Compagnie bancaire, Hachette, Signaux, Prouvost et

Guyenne. Repli de Midi (- 3,8%).

au plus bas de l'année, des grands

magasins, de la Générale des eaux et de CSF (- 2%).

Valeurs françaises

1**288** 615

1430

933

474 80

2008 591

Le numéro du « Monde »

daté 13 août 1987

a été tiré à 437 881 exemplaires

Le Monde Infos-Spectacles

sur Minitel

36-15 + LEMONDE

1430

945

472

745 827

2030 581

317 50 316 20

2820 2840 940 940

Earn (Gén.) ...

ci Ci P. .

Nom:

Adresse :

Code postal:.

1425

940

473 745 827

2020 592

Hélène CARRÈRE d'ENCAUSSE

Ce qui se passe en U.R.S.S.

Conférences au cours de la croisière en mer Noire

A bord d'Océanos - du 11 au 18 septembre 1987

ATHÈNES - NESEBAR - ODESSA - YALTA - ISTANBUL

Grèce - Bulgarie - U.R.S.Ş. (Ukraine, Crimée) - Turquie

Renseignements à Voyages 82 - 45, rue de Lisbonne, 75008 Paris

Tél. : (1) 42-25-52-00 - (ic. 1 675)

Souhaite recevoir le programme de la croisière avec Hélène Carrère d'Encausse

se produit périodiquement.

**BOURSE DE PARIS** 

3.35386 F.

Avec le repli du dollar sur toutes

#### **POLITIQUE**

- 7 Bras de fer en Nouvelle Calédonie entre M. Pons et le FLNKS. La tournée estivale de
  - construction de nouvelles – La «guéguerre» des pousse-pousse à Cannes.
    - 15 La prévention des incendies de forêts. - L'URSS lance un programme de lutte contre le

SOCIÉTÉ

8 Les spécifications pour la

#### **CULTURE**

- 16 L'avenir de la Haute cou-
- 17 Luciano Fabro à l'ARC. - Communication: le marché noir des fréquences

#### ÉCONOMIE

21 Le nombre d'emplois a stagné en 1986. 22 La réforme agraire en Chine.

#### - Cina années de hausse à Wall Street: 4 1929, remember ( » 22-23 Marchés financiers.

le manque à gagner dont ils sont vic-

times puisque, aux termes de l'accord de 1967, le trafic devrait

être partagé à 50-50 entre arme-

ments français et algérien. Ils

devraient décider très prochaine-ment la saisie d'un arbitre interna-

tional à propos de ce contentieux

A côté de ces trois volets de

l'accord de 1967, les transports des

hydrocarbures et de passagers font l'objet d'une organisation particu-

lière qui n'est pas concernée par la

procédure en cours de dénonciation. La France importe 6 millions de

tonnes par an de gaz liquéfié, entiè-rement sous pavillon français, et

4 millions de tonnes de pétrole brut

par des navires qui ne battent ni pavillon français ni pavillon algé-

rien, mais qui sont étrangers et

affrétés au jour le jour. L'ensemble

des hydrocarbures représente 200 millions de francs de recettes de

fret dont 120 environ pour le pavil-

Quant au trafic de passagers, ssentiellement par Marseille, il est

en chute libre : 616 000 personnes et

124 000 voitures en 1985, 376 000 et

110 000 voitures l'an dernier. Alors

que l'Algérie aligne cinq navires, la France, par la SNCM (filiale de la

CGM), n'en exploite qu'un. Sur

400 millions de francs de recettes, la

part française dépasse à peine 25 %.

au centre des travaux de la commis-

au 15 septembre prochain à Alger. Les services de M. Ambroise Guel-

lec, secrétaire d'Etat à la mer, ne se

battront pas outre-mesure pour

aboutir, dans le cadre de la négocia-

tion d'un nouvel accord, à une répar-

tition équitable du trafic, d'autant

que les armateurs des autres pays de la CEE auront désormais le droit de

revendiquer de participer au trafic franco-algérien.

Paris demandera en revanche à

Alger d'assouplir son régime juridique relatif au droit d'établissement

navigation française d'ouvrir des

agences de transit, de consignation

ou de recrutement de fret alors

qu'elles sont obligées anjourd'hui de

passer par les bureaux de la CNAN,

compagnie algérienne d'Etat mono-

L'ensemble du contentieux sera

lon français.

commercial et financier.

### SERVICES

| ١İ  | Abonnements                                         | 건  |
|-----|-----------------------------------------------------|----|
| i   | Météomione                                          |    |
| ۱   | Mots croisés                                        |    |
|     | ۱                                                   | 4  |
| ١,  | Radio-television                                    | 15 |
| •   | Annonces classées                                   | 2( |
|     | Loto, Loterie                                       | 21 |
| - ' | a colo, coloria i i i i i i i i i i i i i i i i i i | -  |

#### MINITEL

- 10 h : le mini-journe JOUR Paris : un avertissement à Kadhafi. ACT · Clin d'anii sur la presse
- Actualité. Sports: Internationa Culture. Joux. Bourse. 3615 Tapez LEMONDE

## **ITALIE**

# La Mafia n'est plus ce qu'elle était...

Catane (AFP). - Brisant l'un des derniers tabous du code d'honneur de la Mafia, trois hommes ont assassiné la femme d'un « parrain » mafieux, alors qu'elle prenait le frais, devant sa aison, avec ses ouatre enfants. Lucia Alleruzzo, cinquantecinq ans, se trouvait se

tête de sa famille depuis l'arres-tation, en février 1986, de son mari. Giuseppe Alleruzzo avait construit son e fief » à Patemo. au pied de l'Etna, à la faveur des guerres intestines que se livraient les clans locaux. Devenu puissant, il avait déjoué pendant quatre ans les recherches polila vangeance de ceux-ci devait le poursuivre jusqu'en prison : il avait échappé, par miracle, il y a quelques mois, à un incendie dans sa cellule. Le mois demier, son fils aîné était assassiné dans la campagne.

Jusqu'à l'assassinat de sa femme à coups de *« lupara »* fusil à canons sciés, la Mafia sicilienne ne s'en prenait pas directement aux femmes. Mais il est vrai qu'elle n'avait pas hésité, l'an dernier, à assassiner un enfant de onze ans pour « punir » son

#### CORÉE DU SUD

#### Affrontements entre policiers et manifestants à Séoul

Séoul (AFP, Reuter). - Pour la première fois depuis que le gouver-nement a promis un programme de réformes début juillet, des affrontements ont en lieu, le mercredi 12 août, dans le centre de Séoul, entre la police et environ 1 500 manifestants qui réclamaient la libération de détenus politiques. Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes pour empêcher les protestataires de déliler. Les maniprotestataires de défiler. Les manifestants, qui s'étaient regroupés près de la cathédrale de Myongdong, ont brûlé des effigies du président Chun Doo Hwan et du candidat qu'il a désigné pour lui succéder, M. Roh Tae Woo.

#### Durcissement des grèves ouvrières

Pour mettre fin à trois semaines de violentes manifestations en juin, le gouvernement avait annoncé, le juillet, un programme de réformes politiques. Il avait ensuite libéré 534 dissidents et rétabli les droits civiques de 2 300 autres oppo-

Mais le ministère de la justice a exclu, la semaine dernière, la libéra-tion d'autres détenus, estimés à 200 par l'opposition, qu'il a accusés d'être des espions de la Corée du Nord ou des sympathisants commu-

Par ailleurs, la grève dans l'indus-trie s'est durcie mercredi, et le gou-

constitution d'une société porteuse,

prévue pour toutes les privatisations,

s'est faite en accord avec le minis-

tère de la culture et de la communi-

A la CNCL, les juristes se pen-

chent sérieusement sur le problème

et notent que la cession, par l'Etat,

de ces actions semble bien en

contradiction avec la lettre, si ce

n'est avec l'esprit de la loi sur la

[L'argumentation de la Rue de

vernement a ordonné l'intervention de la police en cas de violences. La circulation restait bloquée

autour de la mine de Munayong, mercredi après-midi, après des heurts violents entre quelque 600 mineurs et 480 membres des forces anti-émeutes qui ont fait neuf blessés parmi les policiers, sept parmi les mineurs et sept parmi les femmes des ouvriers. Plusieurs centaines de mineurs auraient chargé la police lorsque celle-ci a lancé des grenades lacrymogènes sur quelque 200 femmes et enfants qui manifestaient leur soutien aux grévistes, sur une route proche de la mine.

2:00

東部と 。

43816-6

140.4

FF 20 122

Cara street

ing of the

A 25 . . .

Table :

3.7

25.53-6

24 ....

Parties Series

The second of the second

1 177B.

to the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the

Series Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commence of the Commenc

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second

Service of Some

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

7 Table 08

19 444

The service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the se

The Art of

·· • • •

Sins due

- 5<u>-4</u>

- a o 3

- 1881 g. - - - - - -

1. 30

La construction automobile est paralysée. Environ 500 mineurs ont incendié des bâtiments à Tchongson. Deux cent vingt-six entreprises, contre 192 la veille, étaient immobilisées mercredi par le mouvement de grève. Celui-ci touche surtout les industries minières, manufacturières et les transports, mais il n'épargne pas les secteurs du textile, de l'électronique et de la chaussure.

An moins 20 000 mineurs out suivi le mouvement de grève dans 32 puits de mines, réduisant de moitié la production journalière de charbon du pays. Les conflits sociaux, au cours des deux dernières semaines, ont coûté près de 200 millions de dollars à la Corée du Sud, selon le ministère du travail.

## **GRANDE-BRETAGNE**

#### Un geste qui coûte cher Un ingénieur britannique qui

avait malencontreusement levé la main au cours d'une vente aux enchères se retrouve propriétaire de dix demaures d'époque Régence anglaise, pour lesquelles il va devoir débourser l'équivalent de 18 millions de francs... M. Bill Savin s'était rendu à la vente par curiosité ; pendant les enchères, il a fait un geste accidental du bras, inter-prété par le commissaire-priseur comme une offre ultime. Le lendemain, M. Savin a vainement essayé de faire invalider la vente ». (AFP)

#### Dans le Var Des trafiquants de drogue arrêtés par

la police parisienne

La Brigade des stupéfiants et du proxénétisme (BSP) de la police judiciaire parisienne a interpellé, les mercredi 12 et jeudi 13 août, des trafiquants de stupéfiants qui convoyaient une cargaison de 420 kilos de résine de cannabis évaluée à 9 millions de francs - destinée au marché de la capitale. Les interpellations ont eu lieu, sur commission rogatoire, dans le Var, entre Sanary-sur-Mer et Toulon. Les trair quants avaient loué en juin un batcau à voile, le Stromboli, et revenaient du Maroc où ils avaient pris livraison de la marchandise.

L'équipage, de cinq membres, a été appréhendé sur le lieu du débarquement, face à l'île des Embiez. Les policiers de la BSP avaient pris en filature certains membres du réseau depuis Paris, qui les ont ainsi conduits sur les lieux. Une dizaine d'autres personnes ont été arrêtées entre Paris et le Var.

### L'Algérie va dénoncer l'accord maritime qui la lie à la France depuis 1967 francs, sur les trois dernières années,

Les autorités algériennes out décidé de dénoncer l'accord maritime de 1967 signé entre la France et l'Algérie, et elles viennent de le faire savoir à l'ambassadeur de France à Alger.

L'accord de 1967 entre Paris et Alger avait été complété par des conventions entre les armateurs intéressés. Trois dessertes maritimes doivent être distinguées :

- Les lignes régulières entre les ports du nord de la France et l'Algérie. Jamais, depuis 1967, cette desserte n'a correctement fonctionné. Les conteneurs embarqués à bord des navires du groupe public Compagnie générale maritime (CGM) une fois arrivés à Alger se perdaient, ou bien étaient détériorés, ou encore servaient de logements de fortune à des ouvriers portuaires. La CGM estime à quelque 5 millions de francs les sommes qui lui sont dues par l'Algérie et qu'elle ne peut recouvrer. Elle a abandonné tout trafic, imitée en cela par les compagnies belges. Seule, de temps à autre, la compagnie d'Etat algérienne CNAM envoie quelques

navires au Havre. - La desserte dite de tram c'est-à-dire les transports de marchandises au comp par coup, contrat par contrat, par opposition à ce que l'on appelle le trafic de lignes réga-lières. Dans ce cas, les opérations se déroulent, semble-t-il, correctement

mais toujours par l'utilisation de navires étrangers affrétés, donc moins chers que les navires français. C'est le cas par exemple pour les expéditions de ciment à partir de

 La ligne régulière de Méditer-unée. C'est là qu'existe le plus lourd contentieux franco-algérien. On ne dénombre plus que cinq navires français (occupant cent cinquante marins et officiers) en ser vice sur cette ligne. Le trafic total est en chute à cause du mauvais état de santé de l'économie algérienne : 796 000 tonnes pour 283 millions de francs de chiffre d'affaires maritime en 1985, 520 000 tonnes et 181 mil-

#### Liberté d'établissement

La part de la France est en diminution constante: 48 % du chiffre d'affaires total en 1985, 44 % l'an dernier et 43 % pour les six premiers mois de 1987. Mais, surtout, le trafic fait apparaître un sort déséquilibre dans le sens Sud-Nord, les navires français des compagnies Sud Cargo, UIM et Schiaffino remontant vers Marseille le plus souvent à vide. La CNAN, entreprise nationale d'un pays où domine le commerce d'Etat, se réserve la quasitotalité des frets à la sortie de

Les trois armements concernés estiment à quelque 15 millions de sion mixte qui doit se réunir du 13

Vide juridique sur le minitel Une messagerie boursière

## mise en accusation

La Commande électronique, une société informatique spécialisée de poursuivre en justice un serveur télématique boursier pour avoir reproduit une fausse information baisse du cours de son action.

Selon la firme informatique, le serveur Winner, appartenant à l'ancien propriétaire du groupe AGEFI-Vie française, M. Bruno Bertez, a publié, le 15 juin dernier à 18 h 54 sur sa messageric Echangez vos tuyaux, une information selon laquelle la société californienne qui lui fournit en exclusivité ses logiciel allait dénoncer le contrat liant les deux entreprises. La Commande électronique estime que cette information • mensongère et de pure invention » est responsable de la baisse du titre sur le second marché de la Bourse de Paris qu'- aucun élément concret » ne peut justifier.

M. Bertez, interrogé par l'AFP, a assuré de son côté que « ce qui se passe sur la messagerie n'engage pas notre responsabilité, contrairement à la partie éditoriale ». « A l'époque, a-t-il ajouté, toute la Bourse a baissé. Les valeurs électro-

En fait, cette affaire apporte une nouvelle illustration des problèmes

niques notamment ont connu une débandade générale ou second mar-

soulevés par la publication d'infortoute la question étant de savoir qui en est juridiquement responsable. La Commission des opérations de Bourse, consciente des difficultés que peut poser la publication d'informations libres et anonymes dans ces messageries, n'a pas encore formulé de recommandations sur cette question, mais étudie actuellement plusieurs possibilités.

listique. C'est ce qui se fait par exemple en Tunisie. FRANÇOIS GROSRICHARD.

Les 14, 15 et 16 août

#### Grève des électroniciens de la navigation aérienne

Le Syndicat autonome des électroniciens de l'aviation civile (SAPAC) a annoncé, le mercredi 12 août, qu'il maintenait son préavis de grève pour les 14, 15 et 16 août. A l'issue de la réunion de concilia tion, qui avait en lieu avec la direction générale de l'aviation civile, ces deux syndicats avaient indiqué n'avoir obtenu aucune satisfaction

sur leurs revendications (reclassement indiciaire, relèvement des points d'indice avant la retraite). Les électroniciens assurent la maintenance des ordinateurs, radars et radios dans les salles de contrôle.

Pendant la grève, ils seront astreints au nouveau service minimum renforcé, en vigueur depuis le 9 juillet, dont les modalités devaient être pré-Des perturbations dans le trafic

aérien ne pourraient être redoutées que si une installation éventuellement défaillante n'était pas réparée, Air France comme Air Inter entendent assurer la totalité de leurs vols aux heures prévues.

• Sécurité aérienne : mesures d'urgence à Los Angeles. --L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) américaine a adopté, le mercredi 12 août, des mesures d'urgence concernant le trafic aérien à l'aéroport de Los Angeles, en Califomie, à la suite de vois qui ont failli se terminer par des collisions (le Monde du 13 août). L'administrateur de la FAA, M. Allan McArtor, a ordonné, à compter du 19 soût, que les avions non équipés de matériel qui permette à la tour de contrôle de définir leur altitude et leur localisation soient interdits d'atterrissage à l'aéroport de Los Angeles. La plupart des appareils de tourisme ne possèdent pas ce matériel. - (AFP.)

#### Remous dans le capital de TF 1

#### Polémique autour de la SYALIS

Cation.

communication.

Les conditions de cession à une salariés. Enfin, on affirme que la gales >

l'économie et des finances, on affirme que la création de la SYALIS ne recouvre aucune manœuvre sur la répartition du capital et qu'elle a pour seul but de prolonger, pendant quatre ans, les conditions d'accès du personnel aux actions de la chaîne. Le cabinet de M. Balladur précise que les actions détenues par la SYALIS n'ouvrent pas de droit de vote et devront être vendues sur le marché si elles n'ont

(OUVERT EN AOUT) DE LA SIMPLE RETOUCHÉ AU PLUS BEAU VÉTEMENT

PRIX EXCEPTIONNELS avec la garantie d'un grand maître tailleur

**LEGRAND Tailleur** 27, rue du 4-Septembre, Paris - Opéra

Téléphone : 47-42-70-61. Du kındı au səmədi de 10 h à 18 h.

BCDEFG

société porteuse de 7.6 % du capital de TF i destinés aux salariés (le Monde du 13 août) suscitent une polémique. Alors que le comité d'entreprise de la Une sollicite l'avis de la Commission nationale de la communication et des libertés. M. François Loncle, député socialiste de l'Eure, demande au gouvernement de s'expliquer sur ces · manipulations sinancières illé-

A TF 1 comme au ministère de pas trouvé d'acquéreurs chez les

[L'argumentation de la Rue de Rivoli est peu couvaincante. L'existence d'une société portense est emplicitement exclus par l'article 60 de la loi dans le cas de TF 1. De plus, si les droits de vote correspondant à 7,8 % du capital de TF 1 sont « gelés », le contrôle exercé par M. Francis Bouygnes sur le reste s'en trouve renforcé. Enfla, il demeure que, par une participation indirecte, M. Bouygnes détient désormais plus de 25 % du capital de la désormais plus de 25 % du capital de la Une, ce qu'interdit l'article 39 de la iol. A la CNCL de trancher. - J.-F. L.]

· Paris et la région parisienne privées de petit écran. — Cinq chaînes de télévision nationales (TF1, FR3, Canal Plus, la 5, et M6) ont subi une interruption de programmes sur Paris et la région parisienne dans la soirée du mercredi 12 août entre 21 h 40 et 22 h 50. Selon les responsables de TDF, cette panne a été provoqués par la défaillance d'un disioncteur situé sur les émetteurs de la tour Eiffel. Seule A2 a pu poursuivre normalement la diffusion de ses émissions, ses circuits d'alimentation ne passant pas par le disjoncteur en

Une défaillance technique du même ordre avait déjà eu lieu le 14 septembre 1986,

····· are interested About the Barrier and the second of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of the barrier of The state of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of t The same of the first plant source of the inta fine in topicier i de fo<del>rces de la lacidad</del> 1.114



and the same attention of the

and the first training to be the go and the same of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o ole is the state of the second of

ি প্ৰিয়েশ্য <del>কৈছিলত</del> উপন্তা**ল ভ**ক্ The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s <sup>देशका</sup>र १ १ वर्षक अन्य क्षेत्र के प्रदेशका स्थापन distant to the tree to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat रात है। विश्वविद्ये व्यक्ति स्टेस्ट्रॉड्स विद्यालय के किसीस्य देख स्थापिक The second of the same of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the ंके प्राच्या की स्थान होते कर स्मृतका <del>को है</del>

ा । व राष्ट्र प्राव्यक्ति – क्षेत्र व्यवस्थिति क्षात्रक ्रात्त राजकारक ४ ५ ज्यो द्वारीय की प्राप्त ্রাক্তর্বর প্রাপ্ত কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান কর্মান ক্রামান কর্মান কর and the second of the second of the second TO TO BE CHARGE OF THE WAY AND A SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF THE SECOND OF T Salarina de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la compan ीयद्व र दिन संस्तरेक्षे रॉट सामार्थिक Transport & Farmer | No Since

alon jamin laut <del>primatika</del> jamitelite

The same of the contract of the second

A Total (The Rest pressure) and a second pressure (Annual Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pressure Pr

24 heures sur 24

ANGER anging 2 DA MAN

A Control of the second to the second And the same of the second